



Ex Bibliotheca majori Coll. Rom, Societ. Jesu



14-19.K. 13

# VARIA OPERA MATHEMATICA

# D PETRI DE FERMAT, SENATORIS TOLOSANI.

Accesserunt selectæ quædam ejusdem Epistolæ, vel ad ipsum à plerisque doctissimis viris Gallicè, Latinè, vel Italicè, de rebus ad Mathematicas disciplinas, aut Physicam pertinentibus scriptæ.



### TOLOS Æ,

Apud JOANNEM PECH, Comitiorum Fuxensium Typographum, juxta Collegium PP. Societatis JESU.

M. DC. LXXIX.



CELSISSIMO

# SRIPRINCIPI FERDINANDO

## EPISCOPO PADERBORNENSI,

COADIVTORI MONASTERIENSI, COMITI PYRMONTANO, LIB. BARONI DE FURSTENBERG.

SAMVEL DE FERMAT S. P.

.

I munus quod tibi, Celsisime Princeps, offero non respuas, grati simul animi & obsequii quodam erga te, ac pietatis officio erga Parentem fungi videbor : dum in illius operum Mathematicorum limine nomen statuo, quod injurias temporum & invidia morsus arcere possit. Quis enim unquam credat improbari quod tu semel probaveris, quem Arctoi syderis instar intuentur quicumque scientiarum pelagus sulcare cupiunt, mox tutius & tran-. quillius futurum, cum fluctus omnino sedaverit lenior pacis aura que tandem spirare capit? Sic autem per omnes orbis literarii partes lucem spargis, ut te cuncti suspiciant & neminem despicias ; ita multorum errorem Magnatum dam-. nas qui veluti quodam summa dignitatis pri vilegio sibi concessum existimant, ut non tantum impune, verum etiam splendide possint effe indotti ; & secontemnendos putent nisi Musas spernere audeant. Sed abunde tua probat authoritas nulli magis utiles effe literas, quam ei qui, ut decet, Pastor populorum effe velit, nulli plus gloria afferre: quia rarò conveniunt imperii comes follicitudo, & aptus colenda menti secessus. Idem profetto centrum fere nunquam habent civilium curarum & sublim: um disciplinarum circuli : in tanto negotiorum circuitu recta ad doctrina culmen afcendere non minùs forfan difficile Politico videatur, quam Geometra curvas rectis aquare, cuius rei frecumen exhibet bic edita differtatio. Superavit tamen omnes obices tua Celfitudo, tibique fidum in mediis tempessatibus portum condere potussifi. Es egregiis plerisque serptoribus quos tuarum suma virtutum ad Padera sontes allicit, ubi venam quovis latice puriorem nanciscuntur, ubi te praeunte citius discunt quò properandum sit, quam si studiis in umbra educatis anxiè semotos calles invessigament. Longum scilicet iter est pape praecepta, breve per exempla, brevissimum per exempla. Principis viri, quem etiam avia peragrantem loca plurimi libenter sequi conantur; sed paucissimi sim qui tuis inherere vessigiis queami; ser dum optas

Voce ciere viros, Phæbumque accendere cantu,

Vocis tue suavitas tuis non mediocriter votis obstat. Deterret nimirum qui sic hortatur; silere docet, qui tam docte loquitur. Id ego experior quoties opera tua pervolvo, que mihi licet ignoto es immerenti mittere voluisti : illa semper, adulationis expers, cujus causas procul habeo, mirari simul & landare gaudeo qua vix quisquam imitari posse confidat. Monumentis enim Paderbornensibus, que tam munifice restaurans tam eleganter celebras, monumentum longe perennius exegisti : si Quinotilii V ari, cujus cladem cedro dignis carminibus memoras, Legiones Roma reddi nequeunt, at saltem tui sermonis illocebris & venustate Varivel Augusti saculum ei reddere videris, Virgiliumque simul & Horatium ac utriusque prasidium & decus referre. Augurabatur olim lepidus V ates non defuturos Marones, quandiu sint Macenates, sed quidquid praclarum in Macenate & Marone fuit , in codem pettore reperiri posse nemo spera verat , sive quod nimia copia Poëtas inopes & steriles plerunque reddit (unde Theocritus \* Diophanto fatetur artes excitari paupertate, quam laboris magistram wocat) sive quod alienis carminibus ei non opus est qui fais satis oblectari potest, ut adoptivos liberos quarere non solet cui natura legitimam sobolem dedit. V erumin te, Celfissime Princeps, collecta non sine stupore cernimus, qua divisa tam illustres alios effecerunt; & tua singularis humanitas, qua tot eximias dotes connectens, calestes gemmas auro inserere videtur, spondet à te benigne excipiendum, tuoque in sinu sovendum hunc ingenii paterni partum, qui suo desensore orbatus, ut posthumus, tuo patrocinio indiget, quod venerabundus exposco.

Distance by Google



### DE CELSISSIMO PRINCIPE

## FERDINANDO FURSTENBERGIO, Episcopo Paderbornensi, &c.

OB AVR EVM NVMISMA, IN QVO illius imago conspicitur, missum.



UREA Pierio quam culmine mittis imago Que nostros ingressa lates sulgore replevit Immeritamque manum, Phoebi ipsa referre videtur Ora, solo qui cuncta sovet, nec storetantum Rura super latus rutilat glebasque feraces,

Cernere sed sterilem non dedignatur arenam; Sic hilares oculos fimul & cum fronte serena Innocuos mores infignis vultus adumbrat ; Sit tamen ars quamvis spectanda numismatis, illam Effigiem superavit opus quodcunque Camanis Sponte tuis fluxit dulci de fonte leporum : Scilicet Aonij meliùs te vertice montis Spirantem oftendunt Musæ, dum natus Olympo Doctrinam pietate auges, castasque sorores Ad superos tollens, dignoscis quam sit inane Ornari ingenium, nimioque calescere motu, Si vacuum æthereo pectus non uritur igne. Luminibus quantis & quot virtutibus omnes Su A V I T E R \* alliciens animos, validique catenis Eloquij blandus victor trahis! his ego fensi Me placide captum jampridem, nec tibi possim Hoc magis addici, qui me devincit, honore. At quas nunc grates referam? Te principe Vatum Munera digna mihi Romanaque carmina defunt ; Carmina Mæcenas sed tu par ipse Maroni Noftra nec expectas, nec vilia munera quaris. Non eget exiguâ sublimis arundine laurus, Et raucæ non vocis eget tuå fama susurro; Sat nitidis Latio quibus aurea redditur ætas Eximias scriptis potuisti pandere dotes, Purior illimi ceu splendens flumine solus, Ut decet, ipse suis radijs se pingit Apollo.

\* Illustrissimi Principis teffera Suaviter & Fortiter.

### 

UM Paderæ fontes æterno carmine Princeps
Aonij celebrat spes columenque chori,
Ut superat quæ sie ponit monumenta, suisque
Altius ipse aliud tollit ad astra modis!
Hujus Cana sides ornat pia pectora, mentem
Lux Sophiæ, Latij priscus & ora lepor.
Amissa\* his olim Aquilas quæ slevit in arvis,
Delicias illine Roma decusque trahit.
Fernandi eloquium Tiberis miratur, & ævi
Immemor, Augusti sæcla redire putat.

\* Natus est Illustris Princeps in ea Germaniz parte in quaexse suerunt Quincilii Vari Legiones,

ingenii do:Trinæque dotibus stemmatis ac dignitatum splendorem augens, pacem omnibus morum & facundiæ suavitate persuadere possit.

0 D E.

TUnc corda mulcens ô utinam Sacer Notos recuríans per fluvios Olor Mox cogat infensos canorá Voce potens lituos silere 3 Hic prima Pindi gloria cui favet Phœbus, nitentem Lilia quem tegunt, Quas ore non compescat iras Pieria modulatus arte ? Ut cum querelis dulcisonis nemus Vox blanda latè lusciniæ replet, Discordis oblitæ susurri Mille folent volucres tacere 3 Non ille frustra sit patriæ datus A quo feroces flecti animi queunt s Martis nec incassum per arua Threicius cecinit Sacerdos: Orpheus parentem Calliopen colens Lenire plectro quot didicit feras ! Sermone sic præstat domare Pectora, quam superare ferro.



# ERUDITO LECTORIA

ON te latet, Etudite Lector, opera Mathematica præfatione vix indigete: nam ut Paralogismi culpam frustra longo sermone Geometra deprecari vellet, aut pro vera demonstratione falsam obtrudere; ita non opus est assensimante folidærationis viribus debitum suppliciter estaggitare, quem administrations supplications supplications supplications supplications.

vertarius videns sciensque, licet valdè reluctans, denegare non possit. Prætereà supervacaneum foret laudes Mathematum fusè celebrare, cum hanc spartam tot egregij scriptores adornandam jampridem susceptrint. Quis enim nescit Geometriam & uberes illius fructus ad cœlum evehi à Platone, qui non folum eam divinitus humanæ menti insitam, sed etiam ab ipso numine excoli putavit? nonne meritò Mathesis à Philone vocata fuit liberalium artium metropolis, quas, ubi desit illa, luminibus, & veluti manibus orbatas esse liquet ? Unde à vero non aberrat qui ut manum instrumentum ante instrumenta, sic & Mathesin dici posse credit artem ante alias artes, cum illius terrà marique,& bello ut pace,tam evidens utilitas sit; quod unus instar omnium docuit olim Archimedes, dum infirmus corpore sed invidus ingenio senex, obsidionis Syracusana pars maxima, patriæ vis fumma fuit, Briarcus & Centimanus à Romanis appellatus: Quamobrem admiratione perculium Marcellum licet hoftem ab co tot damnis affe-Atom ei tamen immicum esse noluisse Livius tradit, sed propinquis inquisitis honori præsidioque nomen, ac memoriam tanti viri fuisse. Mathematicas deinde disciplinas ansas Philosophiæ videri quis diffiteatur? cum Philosophus quamvis abunde Logicæ versutijs & argutijs instructus, si lux mathematica non affulgeat in Physica comparari possit Polyphemo in spelunca occarcato, & muneris, quo frui potuit, usum nescienti, vini scilicet, cui præclarus non ita pridem Philofophus Geometriam similem dici posse arbitratus est, quod recens instat, vetus oblectat & vires auget. At non istorum operum Authorem inflavit unquam Mathesis,& tot demonstrationes, dum ab ipso non sunt editæ, quibuslibet argumentis meliùs demonstrant cum ab ostentatione laudisque cupidine alienum suisse. Quòd autem de illarum forte sollicitus non fuit, ferè semper autographa nullo servato responsorum exemplari mittere solitus, parum abfuit quin hæc, quæ fortè non interitura credes, omninò extinêta fuerint, antequam in publicam lucem prodirent. Hinc fit ut quia hæc sparsim disject a colligere facile non fuit, fato posthumorum operum serò, pauciora, & minus culta typis edantur, Hinc etiam contingere poterit ut omnia que hic occurrent tibi non videantur nova : sed quamvis alij de quibusdam rebus, quas hie invenies, scripserint & lucubrationes suas priùs vulgaverint, non ideò minùs hæc inventa istorum operum Authori debentur, qui adeò fassûs, & invidiæ expers fuit, ut aliena suis sat aliunde notis immiscuisse credi non possit, qui sua vix sibi tribuebat. Ab eo, exempli causâ, libri duo Apollonij Pergæi de locis planis procul dubio restituti sunt, licet Franciscus Schooten Academix Lugduno-Batavx Professor illos à se restitutos asserat ; nam sua typis mandavit Franciscus Schooten anno 1657, sed libros duos, qui hic extant, Apollonij Pergæi de locis planis se vidisse Lutetia manuscriptos, nec non ad locos planos & solidos Isagogen,

testis omni exceptione major Herigonius afferit tomo 6. cursûs Mathematici editi anno 1634. Credere tamen, vt dixi, malim Batavum Professorem cadem de re scripsisse, quam ab eo, vel à quovis afio aliquid perpetratum este suspicari quod ingenuum animum dedeceat, vel inverecundiam plagij probare positi. Verum in istis, ni fallor, operibus, de quibus te non ex parva mole judicaturum sat scio, occurret tibi non injucunda varietas, ut & in epiftolis, quæ vel ab Authore, vel ad ipfum à plerisque dectifilmis viris scriptæ fuerunt. Has inter sunt nonnullæ Pascali, in quibus ingenij non minus tersi. quam perspicacis radios agnosces, quos ejusdem alia lucubrationes, & ipsa satis exhibent Pascalij cogitationum reliquia : illud enim opus in quo pendent opera interrupta, multis eximium Mathescos circa res sacras specimen videtur, aquataque machina calo. Quis autem ignorat qualis quantufque Geometra & quam infignis in Academia Parisiensi Professor fuerit Robervallius, cujus hie aliquot epistolas legere poteris, & perlegisse gaudebis ? Eduntur hîc quoque nonnullæ Gallicè vel Italicè scriptæ à Kenelmo Digbæo, qui præter generis nobilitatem & honores gestos, non solum ingenio doctrinaque, sed etiam pietate conspicuus suit, ac vera Religionis cultu, quam ut gladio, sic & calamo tueri conatus est, ut fidem facit aureus illius liber de veritate Catholicæ Religionis Anglicè scriptus. Illis epistolis additur una aut altera Frenicli, cujus miram Arithmetica problemata folyendi facilitatem à multis prædicatam, & ejuldem responsis confirmatam Analysta norunt. Quas verò non adjecimus circà Cartesianam Dioptricam epistolas legere poteris in tertio volumine epistolarum Cartesij cujus stupendæ sagacitatis circà Geometriam admiratione se captum satetur is ctiam qui nonnunquam ab co dissentit. Ut autem in varijs istis operibus, sic & in epistolis multa reperies que ad Geometriam, vel Analyticen pertinent aut numerorum arcana, de quibus si plura videre cupias, habes observationes ad Diophantum, cujus opera typis mandari curavi anno 1670. & Doctrinæ Analyticæ inventum novum collectum è variis epistolis D. Petri de Fermat ab insigni Geometra R. P. Jacobo de Billy S. J. Sacerdote. Est hic prætereà nonnihil circa Mechanicam & Geoftaticam, nec non Dioptricam ac Physicam, circà quam v. g. non contemnendam fore confido epistolam de proportione quá gravia decidentia accelerantur, ad Gassendum, quæ ipfi Gaffendo viro exquifitæ cruditionis, & candore ac moribus qui Christianum Philosophum decent, prædito non displicuit, ut ejus responso, licet brevi, satis pater. Sic etiam celebris Itali Geometræ Abbatis Bened. Castelli epistola probat ei non displicuisse quæ hic scripta sunt circà motum gravium aut centrum gravitatis. Caterùm in his Parentis mei operibus & epistolis que multas disputationes circà questiones arduas continent, & quibus duas addidimus criticis observationibus non spernendis refertas, nullam vocem quæ fit acerbior, nullum pervicacis controverfiæ vel amarulentæ contentionis occurrere vestigium, poteris observare. Id innatam mansuetudinem Authoris arguit, qui nullà contradicendi libidine veritatem quærens, illam ab alijs inveniri gaudebat & gratulabatur : qui secus agunt cam ut juvenes proci colere videntur, dum sibi dumtaxat affulgere vellent quod diligunt; sed qui veritatem divino, ut par est, amore prosequentur, ipsam onunibus innotescere cupiunt, suamque selicitatem augeri putant, cum cjuídem plurimi fiunt participes. Epiftolas verò ad Authorem scriptas, quæ hic extant, ut nactus sum, edendas ingenuè existimavi, nullomodò minuere sed augere cupiens tantorum virorum samam, quorum alia responsa, nondum prælo commissa, si mihi suppeterent, ut harum disputationum seriem edere non pigeret. Ex istis autem operibus, Erudite Lector, fructus, ni fallor, & voluptatis non parum percipere poteris & si quid incurià Typographorum erratum sit, illud suppleas aut ignoscas quaslo.

Schemate fuis lecis in teso opere, us in illus parte, repetirentur, nifi defuifit fulptor ligni nosis Geometricis incidendi peritus; fed figura qua cium textu edite non fueruni, ad libri calcem fuus rejetta, numeris pagnarum, ad quas referuntur, appositis, quad funet montafi fafficias.

### 

### ELOGE DE MONSIEVR DE FER MAT, Conseiller au Parlement de Tolose.

Du Iournal des Scavans , du Lundy 9. Fevrier 1665.

N a appris icy avec beaucoup de douleur la mort de M. de Fermat Conseiller au Parlement de Tolose. C'estoit un des plus beaux esprits de ce siecle, & un genie si universel & d'une estenduë si vaste, que si tous les sçavans n'avoient rendu témoignage de son merite extraordinaire, on auroit de la peine à croire toutes les choses qu'on endoit dire, pour ne rien retrancher de ses louanges.

Il avoit roujours entretenu une correspondance tres-particuliere avec Messicurs Descartes, Toricelli, Pascal, Frenicle, Roberval, Hugens, &c. & avec la pluspart des grands Geometres d'Angleterre & d'Italie. Mais il avoit lié une amitié si étroite avec M. de Carcavi, pendant qu'ils estoient confreres dans le Parlement de Tolose, que comme il a esté le confident de ses estudes, il est encore aujourd'huy le depositaire de tous ses beaux

Mais parce que ce Journal est principalement pour faire connoître par leurs ouvrages les personnes qui se sont renduës celebres dans la republique des lettres; on se contentera de donner icy le catalogue des écrits de ce grand homme; laissant aux autres le foin de luy faire un éloge plus ample & plus pompeux.

Il excelloit dans toutes les parties de la Marhematique; mais principalement dans la fçience des nombres & dans la belle Geometrie. On a de luy une methode pour la

quadrature des paraboles de tous les degrez.

Une autre de maximis & minimis, qui sert non seulement à la determination des problemes plans & folides; mais encore à l'invention des touchantes & des lignes courbes, des centres de gravité des solides, & aux questions numeriques.

Une introduction aux lieux, plans & solides; qui est un traité analytique concernant la folution des problemes plans & solides; qui avoit esté veu devant que M. Descartes eut rien publié sur ce sujet.

Un traité de contactibus spharicis, où il a demonstré dans les solides ce que M. Viet Maître des Requestes, n'avoit demonstré que dans les plans, .

Un autre traité dans lequel il rétablit & demonstre les deux livres d'Apollonius Pergæus, des lieux plans.

Et une methode generale pour la dimension des lignes courbes, &c.

De plus, comme il avoit une connoillance tres-parfaite de l'antiquité, & qu'il estoit consulté de toutes parts sur les difficultez qui se presentoient; il a éclairey une infinité de lieux obscurs qui se rencontrent dans les anciens. On a imprimé depuis peu quelques-unes de ses observations sur Athenée; & celuy qui a traduit le Benedetto Castelli de la mesure des eaux courantes, en a inseré dans son ouvrage une tres-belle sur une Epîftre de Synesius, qui estoit si difficile, que le Pere Petau qui a commenté cét autheur, a advoité qu'il ne l'avoit peu entendre. Il a encore fait beaucoup d'observations sur le Theon de Smyrne & fur d'autres Autheurs anciens. Mais la pluspart ne se trouveront qu'éparses dans ses Epîtres; parce qu'il n'écrivoit gueres sur ces sortes de sujets, que pour satisfaire à la curiosité de ses amis-

Tous ces ouvrages de Mathematique, & toutes ces recherches curicuses de l'antiquité, n'empéchoient pas que M. de Fermat ne fit sa charge avec beaucoup d'assiduité, & avec tant de suffisance, qu'il a passé pour un des plus grands Jurisconsultes de son temps.

Mais ce qui est de plus surprenant, c'est qu'avec toute la force d'esprit qui estoit ne-

cessaire pour soûtenir les rares qualitez dont nous venons de parler, il avoit encore une si grande delicatesse d'esprit, qu'il faisoit des vers Latins, François & Espagnols avec la même elegance, que s'il est vêcu du temps d'Auguste, & qu'il est passé la plus grande partie de la vie à la Cour de France & à celle de Madrid.

On parlera plus particulierement des ouvrages de ce grand homme, lors qu'on aura recouvert ce qui en a esté publié, & qu'on aura obtenu de M. son fils la liberté de

publier ce qui ne l'a pas encore efté.

### 

Les pages qui restent vuides dans ce cayer m'ont donné la pensée de les remplir de la belle observation que j'ay apprise ces jours passez, de l'incomparable Monfieur de Fermat, qu'me fait l'honneur de m'airner, & de me souffir souvent dans sa conversation. C'est sur la quinzième Lettre de Syncsius Evéque de Cyrene, qui traite d'une matiere qui n'a esté entendué par aucun des interpretes, non pas mémes par les çavant Pere Petau, ainsi qu'il l'advouë luy-méme dans les Notes qu'il a faites sur cét Autheurs Et je donne d'autant plus volontiers cette observation, qu'elle a beaucoup de

rapport avec les traitez qui sont cy-devant.

Cét Evéque écrit à la (çavante Hypatia, quiessoit la merveille de son siecle, & laquelle enseignoit publiquement la Phislosophie, avec l'admiration de tous les (çavans, dans la celebre Ville d'Alexandrie. J'ay traduit cette Lettre du Grec en cette maniere. Je me trouve si mal, que j'ay besoin d'un hydroscope. Je vous prie d'en faire faire un de cuivre, & de me l'acheter. C'est un tuyau en sorme de Cylindre, qui a la figure & la grandeur d'une fleutes siur la longueur il porte une ligne droite, qui est couvet n'avers par de petites lignes, par lesquelles nous jugeons du poids des caux. L'un des bouts est couvet d'un cone, qui est possé également dessus, en telle sorte que lettu-yau & le cone ont une méme base. L'on appelle cét instrument Baryllion. Si on le met dans l'eau par la pointe il y demeurera debout, & l'on peut aisement compter les se-

ctions qui coupent la ligne droite, & par là l'on connoit le poids de l'eau.

Comme nous avons perdu la figure & l'usage de cét instrument, de même qu'une infinité d'autres belles choses, que les Anciens avoient inventées, & dont ils se servoient, les sçavans de ce temps icy se sont donnez beaucoup de peine pour comprendre quel estoit cét instrument dont parle Synesius. Il y en a qui ont crû que c'estoit une Clepfydre, mais le Pere Petau a rejetté avec raifon cette opinion. Pour luy, il advouë, qu'il ne le comprend pas, il soupçonne pourtant que c'estoit un instrument qui servoit à niveler les eaux, & qui avoit du rapport avec celuy dont Vitruve fait mention au livre 8. ch. 6. de son Architecture, qu'il appelle Chorobates, mais il est aisé de juger par la leêture de Vitruve, & de Synclius, que ce sont deux instrumens fort differens, & en figure, & en usage, & que si tous deux ont des sections, comme remarque le Pere Petau, celles du Chorobates sont perpendiculaires sur l'horizon, & celles de l'hydroscope luy font paralleles. Je passe sous silence plusieurs autres differences, que je pourrois remarquer, pour rapporter le sentiment de Monsieut de Fermat, qui est sans doute le veritable sens de Syncsius. Cét instrument servoit pour examiner le poids des differentes caux pour l'usage des malades; car les Medecins sont d'accord que les plus legeres sont les meilleures ; le terme ford, dont se serr Synesius le monstre clairement. Il ne signifie pas icy libramentum le nivelement, comme a crû le Pere Petau, mais en matiere de Machines, il fignific le poids, que les Latins appellent momentum, & de la le traité des equiponderans d'Archimede a pour titre 'issssaine Mais dautant que la balance, ny aucun autre instrument artificiel, ne pouvois pas donner exactement la difference du poids des eaux, à cause qu'elle est petite entre elles, les Mathematiciens inventerent sur les principes du traité d'Archimede de his que vehuntur in aqua, celuy dont parle Synefius, qui monstre par la nature des eaux mêmes, la difference du poids qu'elles ont entrelles, la figure en est telle; A F est un Cylindre de cuivre, A B est le bout d'en haux,

qui eft toûjours ouvert, EF est le bout d'embas, qui est couvert du cone EIF, qui a la même base que le bout d'embas, AE, BF, sont deux lignes droites coupées par diverses petites lignes, tant plus il y en aura, tant plus exact sera l'instrument. Si on le met par la pointe du cone dans l'eau, & qu'on l'ajuste en telle sorte qu'il se tienne debout, il n'y ensoncera pas entierement; car le vuide qu'il a au dedans l'en empéchera; mais il y ensoncera jusques à une certaine mesure, qui sera marquée par les petites lignes; & il y ensoncera diversement, suivant que l'eau sera plus ou moins pesante; car plus l'eau sera legere, 'plus il y ensoncera: & moins, plus elle sera pesante, comme il nous seroit ais d'e le demonstrer, s'il en estoit question iey. Voila la figure & l'usage de cét instrument, & la raison de cét usage. La lettre de Synesius s'y rapporte si exastement dans tontes ses circonstances, que seu Monsieur deMonchal, Archevéque de Tolose, ayant envoyé cette explication au Pere Perau, il advoita que Monsseur de

Fermat estoit le seul qui avoit compris quel estoit l'instrument, & il avoit écrit que dans une seconde impression il la mettroit dans ses notes. Mais parce que cela n'a pas esté fait, j'ay crú que le Lecteur sçavant & curieux ne sera pas marry que je luy en aye fait part.

### 

A MONSIEUR DE FERMAT,

pag. 347. tom. 3. des Lettres de Monfieur Descartes.

### MONSIEUR,

Je n'ay pas eu moins de joye de recevoir la Lettre par laquelle vous me faites la faveur de me promettre voître amitié, que si elle me venoir de la part d'une Maistresse, dont j'aurois passionnement desse les bonnes graces. Et vos autres écrits qui ont precedé me sont souvenir de la Bradamante de nos Poëtes, laquelle ne vouloir recevoir personne pour serviteur, qui ne se sut auparavant éprouvé contr'elle au combat. Ce n'est pas toutesois que je pretende me comparer à ce Roger, qui estoit seul au monde capable de luy resister; mais tel que je suis, je vous asseur que j'honnore extremement vôtre merite. Et voyant la derniere saçon dont vous usez pour trouver les tangentes des lignes courbes, je n'ay autre chose à y répondre, sinon qu'elle est tres-bonne, & que si vous l'eussiez expliqué au commancement en cette saçon, je n'y eusse point du tout contredit, &c.

# 

# P. Herigonius, tom. 6. Cursus Mathematici p. 68.

### De Maximis & minimis.

Nuquam fallit hac methodus, ut afferit ejus inventor, qui est doctissimus Fermat Consiliarius in Parlamento Tolosano excellens Geometra nec ulli secundus in arte Analytica: qui optime etiam restituit omnia loca plana Apollonij Pergari, qua in hac urbe vidimus manuscripta in manibus plutimorum, quibus subnexa est ab codem austroread locos planos & solidos sugoge.

# D. ISMAEL BULLIALDUS Exercitatione de Porismatibus.

HAnc de porifinatibus feriptiunculam datâ mihi oceafione compofui , cùm ante biennium vir illustrissimus ac amplissimus Dominus de Fermat in suprema Curia Tolosana Senator integerrimus & in judicijs exercendis peritissimus, rerum Mathematicarum doctiffimus, propositiones quasdam subtilissimas & porismata quæ tam theorematice quam problematice proponi possunt, ad amicos suos huc missiet. Ex Pappi unius monumentis & collectionibus Mathematicis porifinatum naturam & ufum difcere possumus, cum ex Veteribus qui hanc Geometriæ partem attigerunt, præter ipsum nullus supersit. Illius tamen sententia legenti statim obuia non est; textusque corruptione, & applicationis porismatum desectu obscurior proculdubio evadit. Interea dum tanto viro sua edere libuerit, nostra, qualiacumque tandem sint, publici juris sacere placuit; ut alios ad corundem investigationem impelleremus; ipsumque Amplissimum Dominum de Fermat, ad sua edenda, utinam & ad alia sublimis intellectus sui designame cum omnibus communicanda, excitaremus. Is enim est, quem omnes Europæ Mathematici suspiciunt; quem à subtilissimis ætatis nostræ Geometris Bonaventura Cavallerio Bononia, & Evangelista Toricello Florentia summis laudibus in cœlum ferri. ejusque inventa mirabilia prædicari auribus meis audivi, quem etiam virum tam eximiis virtutibus clarum, multâque eruditione ornatum, ac in rebus Mathematicis oculatissimum toto pectore veneror ac colo.

### 

Um autem vivos potiùs quam mortuos quarerem, unus abfuit Clarissimus Fermatius, Geometraurm Coryphæus; quent tamen Burdigalam redux, ductore integerrimo, doctissimoque Senatore, Domino d'Espagner, velut avulsum Bergeraco, triduò amplexus sum.

### Samuel Sorberius in prafatione operum Gaffendi.

PETRUM Fermatium tam longo intervallo Vietam, Diophantum & Pythagoreos omnes post se relinquentem.



# VARIA OPERA MATHEMATICA D PETRI DE FERMAT SENATORIS TOLOSANI.

经现实的证券的证券的证券的证券的证券的证券的证券的证券的证券

# AD LOCOS PLANOS ET SOLIDOS ISAGOGE.

D to

E locis quàm plurima scripsise veteres, haud dubium, testis Pappus initio libri 7, qui Appollonium de locis planis, Aristaum de scripsise asseverat. Sed aut fallimur, aut non prochivis satis ipsis suit locorum investigatio. Illud auguramur ex eo quod locos quàm plurimos non satis generaliter expresserunt, ut instapatebit.

Scientiam igitur hanc propriæ & peculiari analysi subjicimus,

ut deinceps generalis ad locos via pateat.

Quoties in ultima æqualitate duæ quantitates ignotæ reperiuntur, fit locus loco, & terminus alterius ex illis describit lineam rectam, aut curvam, linea recta unica & fimplex est, curva infinita, circulus, parabole, hyperbole, ellipsis, &c.

Quoties quantitatis ignotæ (lineæ rectæ reponendum) terminus localis deferibit lineam rectam, aut circularem, fit locus planus: at quando deferibit parabolem, hyperbolem, vel ellipfim, fit locus folidus: fialias curvas, dicitur locus linearis. De hoc nihil adjungemus, quia facillimè ex planorum & folidorum investigatione, linearis loci cognitio derivabitur, mediantibus reductionibus.

Commodè autem possum institui æquationes, si duas quantitates ignotas ad datum angulum constituanus, quem ut plurimum rectum sumemus, & alterius ex illis positione daræ terminus unus sit datus, modò neutra quantitatum ignotatum quadratum prætergrediatur, locus erit planus aut solidus, ut ex dicendis clarum siet.

Varia Opera.

2

Recta data positione sit N Z M. cujus punctum datum N. N Z. zquetur quantitati ignotz A. & ad angulum datum N Z I. elevata recta Z I. sit zqualis alteri quantitati ignotz E. D in A zquetur B. in E. Punctum I. erit ad lineam rectam positione datam.



Erit enim ut B ad D. ita A. ad E. Ergo ratio A ad E. data est, & datur angulus ad Z. triangulum igitur N l Z. specie, & angulus I N Z. Datur autem puncum N. & recta N Z. positione. Ergo dabitur N I. positione, & est facilis compositio.

Ad hanc æqualitatem reducentur omnes, quarum homogenea partim funt data, partim ignotis A & E admixta, vel in datas ductis, vel fimpliciter fumptis.

ZP - DA & B in E.

fiat D in R. æquale ZP Erit ut B. ad D. ita R-A ad E.

Fiat M.N. æqualis R. dabitur punctum M. ideoque M.Z. æquabitur R.—A. dabitur ergo ratio M.Z. ad Z.I. fed angulus ad Z. datur: ergo triangulum I.Z.M. specie, & concludetur rectam M.I. junctam dari positione: ideoque punctum I. erit ad rectam positione datam: idemque nullo negotio concludetur in qualibet æqualitate cujus homogenea quedam afficientur ab A. vel E.

Et est simplex hæc & prima locofum æqualitas, cujus beneficio invenientur loci omnes ad lineam rectam; verbi gratia 7. prop. lib. 1. Appollonii de locis planis, quæ

generaliùs jam poterit enuntiari & construi.

Huicæqualitati subest pulcherrima propositio sequens, quam illius ope deteximus.

Si sint quoteumque lineæ positione datæ atque ad ipsas à quodam puncto ducantur rectæ in datis angulis, sit autem quod sub ductis & datis efficietur dato spatio æquale, punctum rectam lineam positione datam continget.

Infinitas omittimus, que Appollonianis merito possent opponi.

Secundus hujusmodi æqualitatum gradus est, quando,

A in E. æq. Z. pl. quo casu punctum I. est ad hyperbolem. AE { ZP



Fiat N R. parallela Z I. fumatur in NZ. quodvis punctum, ut M. à quo ducatur M.O. parallela Z I. & fiat rectang. N M.O. æquale Z pl. per punctum O. circa afymptoros N R. N M. describatur hyperbole, dabitur positione, & transibit per punctum I. cùm ponatur rectang. A. in E. sive N Z I. æquale N M O. ad hanc æqualitatem reducentur omnes quarum homogenea partim sunt data vel ab A. vel E aut A in E. affecta.

Ponatur Dr - A in E. ( aq. ) R in A + S in E. Igitur ex artis praceptis , Dr - AE R in A + S in E - A in E. zquabitur DP

Effingatur rectang, abs duob, laterib, in quo homogenea R in A + S in E - A S E. in E. reperiantur. Uno verbo A S. zquetur O. & R - E. zquetur I. igitur O I ... DP quod proponitur, & hac erit constructio, De aquetur AEB. rectang. igitur ACF. erit O in I. erunt duo latera A-S & R-E. & rectang. sub ipsis aquabitur. R in A + S in E - A in E - R in S.

Si igitur à DP abstulcris R in S. rectangulum sub A - S, in R - E. æquabitus DP - R in S.

Fiat NO. æqualis S. & ND. parallela Z I. fiat æqualis R. per punctum D. ducatur DP. parall. NM. OV. parall. ND. & ZI. producatur in P. Cum NO. æquetur S, & NZ, A : ergo A - S. æquabitur OZ, five VP, similiter cum ND. sive ZP. zquetur R, & ZI, E, ergo R - E, zquabitur PI, Rectangulum igitur sub VP, in PI. æquatur dato DP - R in S: ergo punctum I, erit ad hyperbolem, cujus asymptoti

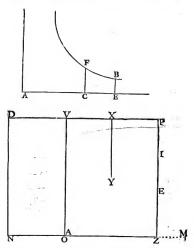

PV, VO. Rectangulo enim DP - R in S, aquetur sumpto quovis puncto X, & ducta parall. XY, Rectang. VXY, & per punctumY, circa asymptotos PV, VO, hyperbole describatur, per punctum I, transibit, nec est difficilis in quibuslibet casibus analysis aut constructio.

ad E' in ra-Sequens æqualitatum localium gradus est cum A vel æq. E. vel est in ratione tione data data ad E. vel etiam A. + A in E, est ad E. in data ratione, denique hic casus omnes æquationes comprehendit intra metam quadratorum, quarum homogenea ad E' inraomnia vel à quadrato A, vel à quad. E, vel à rectang. A in E. afficiuntur.

His omnibus casibus punctum I, est ad lineam restam, cujus rei demonstratio facillima. A 2

Varia Opera

Sit NZ, quad. - NZ, in ZI, ad ZI, quad. in ratione data, ducatur quavis parallela OR, quadratum NO + NO in OR erit ad OR quadratum, in eadem ratione, ut est facillimum demonstrare. Punctum igitur 1, erit ad rectam positione. Sumatur enim quodvis punctum, ut O, & fiat data ratio quadrati NO + NO, in OR, ad OR, quadratum. Juncta NR. dabitur politione, & satisfaciet proposito; idemque continget in quibuslibet a quationibus, quarum omnia homogenea à potestatibus ignotarum, vel rectangulo sub ipsis afficientur, ut inutile sit singulos casus scrupulosiùs perquirere.

Si potestatibus ignotarum, vel rectangulis sub ipsis, admisceantur homogenea, partim omnino data, partim sub data recta in alteram ignotarum, difficilior evadit con-

structio, fingulos casus construimus breviter & demonstramus.

Si A 'aq. Din E, punctum I, est ad Parabolem.



constituantur NZ, & ZI, ad quemcumque angulum Z.

Fiat NP, Parallela ZI, & circa diametrum NP describatur parabole, cujus rectum latus recta D, data, & applicata fint parallella NZ. punctum I. erit ad parabolem hanc politione datam. Ex constructione rectangulum sub D, in NP, aquabitur quadrato PI, hoc est, si PI, intelligatur esse A, & NP, intelligatur esse E,

D, in E, aquabitur A2. Ad hanc æquationem facillime reducentur omnes in quibus A, miscetur homogeneis sub datis in E, aut E, homogeneis sub datis in A, idemque continget,

licèt homogenea omnino data æquationibus misceantur.

Sit E, aquale D in A.

In præcedenti figura vertice N, circa diametrum NZ, describatur parabole, cujus rectum latus sit D, & applicate recte NP, parallela, præstabit propositum, ut patet,

DE B'-DE ∞ A'. Ponatur B'-A' xqu. D in E. Ergo B'-D in E xquabitur A'.



Applicetur B' ad D, & sit æquale D. in R.

Ergo D in R – Din E, æquabitur A' Ideoque Din R – E æquabitur A'. Ideoque hæcæquatio reducetur ad præcedentem. Recta quippe R - E, succedet

Fiat quippe NM, parallela ZI, & æqualis R, & per punctum M ducatur MO, parallela NZ, datur punctum M, & recta MO, positione, in hac constructione OI, æquatur R - E. ergo D. in OI, æquabitur NE quad five MO quad vertice M. circa diametrum MN, descripta parabole, cujus dextrum latus D, & applicatæ ipsi NZ, parallela, præstabit propositum, ut patet ex constructione.

Si B' + A' æqu. D in E. D in E - B aquabitur A &c. vt supr. similiter omnes aquationes affecta conftruentur.

Sed A ' miscetur sape E ' & homogeneis omnino datis.

B'-A' aquetur E'.

B3

Punctum I est ad circulum positione datum, quando angulus NZI. est rectus.



Fiat N M, æqualis B, circulus centro N. intervallo N M, descriptus præstabit propositum, hoc est quodcumque punctum sumpseris in ipsius circumferentia ut I, quadratum ZI, xquabitur quadr. NM, five B' quad. NZ, five A' ut patet.

Ad hanc æquationem reducentur omnes affectæ ab A ' & E ', & ab A, vel E, in datas ductis, modo angulus N Z I, fit rectus, & præterea coefficientes A a æquen-

tur coefficientibus E3.

Sit B' -'D in A - A', æquale E' + 'R in E. Addatur utrimque R', ut E, B' - 'D A + R, succedat E, siet R' + B' - 'D in A - A' æqu. E' + R' + 'R, in E. -A' & E' ipsis R & B , addatur D , ut D + A succedat ipsi A , & summa quadratorum + R . R , B : & D \*  $\alpha$ 

Ergo auferendo scilicet D3, quod utrimque fuerat additum, P3-D3-3D in A

-A3.

Æquabitur R3 + B2-3D in A - A3. Nam ex constructione P' - D' aquatur R' + B', si igitur loco ipsius A

-+ D, sumpseris A, & loco E = R sumpseris E.

Fict P - A : aq. E .

Et reducetur aquatio ad pracedentem.

Simili ratiocinatione fimiles aquationes reducentur & hac via omnes propolitiones secundi libri Appollonii de locis planis construximus, & sex priores in quibuslibet punctis habere locum demonstravimus; quod sane mirabile est, & ab Appol-Ionio fortaffe ignorabatur.

Scd B 3 - A 3 ad E 3, habeat rationem datam.

Punctum I. erit ad Ellipsim.

Fiat M.N. aqualis B, & per verticem M. diametrum N.M., centrum Z. describatur Ellipsis cujus applicatæ sint rectæ Z I, parallelæ, & quadrata.

Applicatarum ad rectangulum subsegmentis diametri habeant rationem datam, punctum I, crit ad hujulmodi Elliplim. Etenim quadratum N M - quad. N Z, æqua-

tur rectangulo sub diametri segmentis.

Ad hanc reducentur similes in quibus A' ex una parte opponetur E' sub contraria affectionis nota, & sub coefficientibus diversis. Nam si coefficientes sint exdem, & angulus sit rectus, locus erit ad circulum, ut jam diximus. Licèt igitur coefficientes sint eadem, modò angulus non sit rectus, locus erit ad Ellipsim.

Et licet commiseantur aquationibus homogenea sub datis & A vel E, fiet redu-

ctio co quod jam usurpavimus artificio.

Varia Opera

A3 + B3 Si A3 + B3, est ad E3 in data ratione punctum, I, est ad hyperbolem.

ad E' ratio hyperbol.

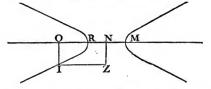

OI, sit A. ON, seu ZI. sit E.

Fiat NO, parallela ZI, data ratio fit eadem quæ B³. ad quad. NR. Dabitur ergo punchum R, circa diametrum R O. per verticem R, centrum N deferibatur hyperbolæ cujus applicatæ fint parallelæ NZ, & rechangulum fub tota diametro & RO, ad quadratum O1. fit in data ratione NR, quadrati ad B³. Ergo componendo rectangulum fub MOR, pofita MN, æquali NR, crit ad quadratum O1, una cum B³, in ratione data, NR, quadrati ad B³, fed rectang. MOR, unà cum NR quadæquatur NO quadrat. five ZI, quad. five E³, & quadrat. O1, una cum B³ æquatur quadrato NZ, five A³ una cum B³. Ergo est ut E³ ad B³  $\rightarrow$  A³ ita NR, quada B³ & convertendo B⁵.  $\rightarrow$  A³ est ad E², in ratione data. Punctum igitur Z, est ad hyperbolem positione datam.

Eodem quo jam usi sumus artificio ad hancæquationem, reducentur omnes quæ ab  $A^*$  &  $E^*$  afficientur und cum datis, sive simpliciter, sive misceantur ipsis homogenea sib A velE, in datas, modò  $A^*$  habeat eamdem ex altera parte affectionis notam, quàm  $E^*$ . Nam si sint diversæ, propositio concludetur per circulos vel El-

lipfes.

Difficillima omnium æqualitatum eft quando ita mifcentur  $A^3$  &  $E^3$  ut nihilominus homogenea quædam ab A in E afficiantur una cum datis, &c.  $B^3 - {}^3A^3$  æquatur  ${}^3A$  in  $E \to E^3$  addatur utrimque  $A^3$ , ut  $A \to E$ . fit la-

. \_ . A . tus alterius ex homogeneis, ergo.

B' - A'. equabitur A' + A in E.

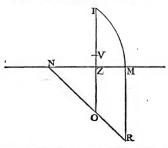

Pro  $A \rightarrow E$ , fumatur E, fi placet, & ex præcedentibus circulus MI, præftet pro positum, hoc est MN, quad. (sivè B) NZ, quad. (sive A) æquetur quadrato ZI, sive quad. abs  $A \rightarrow E$ , fiat VI, æquadis NZ, sive A, ergo ZV, æquatur E. in

hac autem quæstione punstum V, sive extremum resæ E, tantùm inquirimus. Videndum ergo & demonstrandum ad quam lineam sit punstum V. Fiat M R, parallella Z I, & æqualis M N, & jungatur N R, ad quam produsta I Z, incidat ad punstum O. Cùm M N. æquetur M R, ergo N Z æquabitur Z O. Sed N Z, æquatur VI. Ergo toti V O, toti Z I, est æqualis: ideoque quad. M N— quad. N Z æquatur quadrato V O. Datur autem triangulum N M R. specie. Ergo quadrati N M, ad quadratum x n si dequadrati N Z ad quadratum N O, dabitur ratio; gietoque & quadrati N Z ad quadratum N N— quadrato R O datur. Probavimus autem quadratum O V, æquari quadrato M N— quad. N Z. Ergo ratio quadrati N R— N O. quad. ad quad. O V, datur. Dantur autem punsta N & R, & angulus N O Z. Ergo punstum V, ex superioribus demonstratis est ad Ellipsim.

Non absimili methodo ad superiores casus reducentur reliqui, in quibus homogenea sub A in E, homogeneis partim datis, partim sub A aut E immiscebuntur; aut etiam sub A & E, in datas duchs, cujus rei disquisitio facillima. Semper enim

beneficio trianguli specie noti construetur quastio.

Breviter igitur & dilucidè complexi sumus quidquid de locis planis & solidis inexplicatum veteres reliquere.

Constabitque deinceps ad quem locum pertinebunt casus omnes propos. ultimæ lib. 1. Appoll. de locis planis, & omnia omnino ad hanc materiam spectantia nullo negotio detegentur.

Sed liber coronidis loco pulcherrimam hanc propositionem adjungere, cujus facilitas statim innotescer.

Si positione datis quotcumque lineis, ab uno & codem puncto ad singulas ducantur rectæ in datis angulis, & sint species ab omnibus ductis dato spatio æquales, punctum contingit positione datum solidum locum. Unico exemplo sit via ad praxim.

Datis duobus punctis N, M, inveniendus locus à quo si jungas rectas IN, IM, quadrata rectarum 1N, IM, ad triangulum IN M, datam habeant rationem, recta N M, aquetur B, & recta ZI ad angulos rectos, dicatur E, terminus N Z, dicatur A, ergo ex artis præceptis  $^{1}A^{3} + B^{3} - ^{3}B$ , in  $A + ^{3}E^{3}$ , ad rectangulum B in E habebit rationem datam.

Et resolvendo hypostases ex jam traditis præceptis, ita procedet constructio.

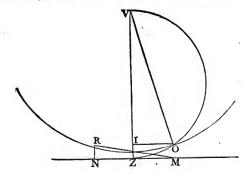

NM, bifatiam secetur in Z, à puncto Z, excitetur perpend. ZV, & fiat datæ ratio eadem quæ ZV. quadruplæ ad ZM, descripto semicirculo VOZ, super VZ, applicetur ZO, æqualis ipli ZM, & junctà VO, centro V, intervallo VO, describatur circulus OIR, in quo sumatur quodlibet punctum, ut R, & jungantur redær RN, RM: aio quadrata RN, RM, ad triangulum RNM, esse in data ratione.

Hæc inventio fi libros duos de locis planis à nobis dudum reftitutos præceffiffer, elegantiores fanè evafiffent localium theorematum conftructiones : nec tamen præcocis licèt & immaturi partûs nos adhuc penitet, & informes ingenii færus pofferis non invidere fcientiæ ipfius quadamtenus intereft, cujus opera primò rudia & fimplicia novis inventis & roborantur & augefcunt. Imò & fludioforum intereft latentes ingenii progreffus, & artem fese ipfam promoventem penitus habere perspectam.



APPENDIX

Da salaw Google



# APPENDIX

## AD ISAGOGEM TOPICAM

Continens folutionem problematum folidorum per locos.



Commodissime igitur per duas æqualitates locales quæstio determinatur: secant quippe se invicem duæ lineæ locales positione datæ, & punctum sectionis positione datum, quæstionem ex infinito ad terminos præseriptos adigit.

Exemplis breviter & dilucide res explicatur proponatur A + B in A 2 æquari

Commodè utraque æqualitatis pars potest æquari solido B in A in E, ut per divissonem istius solidi, illine per A, hine per B, res deducatur ad locos. Cum igitur

A 3 + B in A 2 aquetur B in A in E. Ergo A 4 + B in A, aquabitur B in E.

Et crit, ut patet ex nostra methodo, extremitas ipsius E, ad parabolem positione datam.

Deinde cùm  $\mathbb{Z}^p$  in  $\mathbb{B}$ , æquetur  $\mathbb{B}$  in  $\mathbb{A}$ , in  $\mathbb{E}$ , ergo  $\mathbb{Z}^p$  æquabitur  $\mathbb{A}$  in  $\mathbb{E}$ . Et erit ex noîtra methodo extremitas ipfius  $\mathbb{E}$ , ad hyperbolem positione datam:

fed jam probavimus esse ad parabolem positione datam, Ergo datur positione, & est facilis ab analysi ad synthesim regressus.

Nec dissimilis est methodus in omnibus æquationibus cubicis. Constitutis enim

ex una parte folidis omnibus ab  $\Lambda$  affectis, ex altera folido omnino dato, vel etiam cum folidis ab  $\Lambda$  vel  $\Lambda$  affectis, poterit fingi æqualitas fuperiori fimilis.

Proponatur exempl. in æquationibus quad. quad.

 $A^4 \rightarrow B^5$  in  $A \rightarrow Z^p$  in  $A^3$  æquetur  $D^{pp}$  Ergo  $A^4$  æquabitur  $D^{pp} \rightarrow B^4$  in  $A - Z^3$  in  $A^3$ , æquentur hæc duo homogenea  $Z^3$ . in  $E^3$ .

Cum igitur  $A^4$  æquetur  $Z^3$  in  $E^3$ . Ergo per subdivisionem quadraticam.  $A^3$  æquabitur Z in E, & crit extremitas E, ad parabolem positione datam. Deinde cum  $D^{p}$   $B^p$  in  $A - Z^3$  in  $A^3$  æquetur  $Z^3$  in  $E^3$  omnibus per  $Z^3$  divisis  $D^{pp} - B^1$  in  $A - A^3$ . æquabitur  $E^3$ .

Et erit ex nostra methodo extremitas E, ad circulum positione datum. Sed est

& ad parabolem positione datam. Ergo datur. Non dissimili methodo solventur quæstiones omnes quadrato quadratica : expurgabuntur enim methodo Vieta cap, 1. de emend, ab affectione sub cubo, & quadrato quadrato ignoto ab una parte, reliquis homogeneis ab altera constitutis per parabolem, circulum, vel hyperbolem folvetur quaftio.

Proponatur ad exemplum inventio duarum mediarum in continua proportione. Sint dux recta, B major, D minor, inter quas dux medix proport, funt inve-

nienda, fiet A aqualis B' in D.

Si major mediarum ponatur A. Æquentur singula homogenea B in A in E. Illinc fiet A' aquale B in DE, istinc A in E aquale Bin D. Ideoque quastio per hyperboles & paraboles fectionem perficietur.



Exponatur enim recta quavis positione data, OVN, in qua detur punctum O, sint rectæ datæ B & D, inter quas duæ mediæ proportionales inveniendæ. Ponatur recta OV æquari A, & recta V M ipfi OV ad rectos angulos æquari E, ex priori æqualitate qua A aq. B in E, constat per punctum O, tamquam verticem describendam parabolem, cujus rectum latus sit B, diameter ipsi VM, parallela & AO, applicate ipsi O V, transibit igitur hæc parabole per punctum M ex 2. æqualitate, qua Bin D æquatur Ain E, sumatur punctum ubilibet in recta OV, ut N, à quo excitetur perpendicularis NZ, & fiat rectang. OVZ, aquale rectangulo B in D, excitetur eriam perpendicularis OR, circa asymptotos RO, OV describenda hyperbole per punctum Z, ex nostra methodo locali dabitur positione, & transibit per punctum M, sed parabole etiam quam supra descripsimus dabitur positione & per idem punctum M, transit, datur igitur punctum M, positione, à quo si demittatur perpendicularis MV, dabitur punctum V, & recta OV, major duarum continue proportion. quas quærimus.

Inventæigitur sunt duæ mediæ per intersectionem paraboles & hyperboles.

Si ad quadrat. quad. lubeat quastionem extendere omnia ducantur in A, A 4 zquab. B'.in D in A. zquentur fingula homogenea juxta superiorem methodum B' in E'.

Fient dux aqualitates, nempe A & B in E, & D in A & E'.

Quæ singulæ dabunt parabolem positione datam, siet igitur constructio mesolabii per intersectionem duarum parabolarum hoc casu.

Prior constructio & posterior sunt apud Eutocium in Archimedem, & huic me-

thodo facillimè redduntur obnoxia.

Abeant igitur illæ parapleroses Vietææ, quibus æquationes quadrato quadraticas reducit ad quadraticas per medium cubicarum abs radice plana, pari enim elegantia, facilitate, & brevitate solvuntur, ut jam patuit, perinde quadrato quadratica ac cubicz quzstiones, nec possunt, opinor elegantiùs.

Ut pateat elegantia hujus methodi, En constructionem omnium problematum cubicorum, & quadrato quadraticorum per parabolem & circulum.

Ponatur A + + Z' in A zquari DPP.

Ergo A \* æquabitur Z ' in A  $\rightarrow$  D \*\*, fingatur quadratum abs A \*  $\rightarrow$  B ' aut alio quovis quadrato, fier quadratum A \*  $\rightarrow$  B \*  $\rightarrow$  \* B ' in A \*. Addatur ad fupplementum fingulis æqualitatis partibus B \*  $\rightarrow$  \* B ' in A \* fiet A \*  $\rightarrow$  B \*  $\rightarrow$  \* B in A \* æquale B \*  $\rightarrow$  B in A \*  $\rightarrow$  Z ' in A  $\rightarrow$  D \*\* fit \* B \*  $\rightarrow$  æquale N \*.

Et fingulis homogeneis five partibus æqualitatis æquetur N' in E'. Fiet illine per fibdivisionem quadraticam A' - B'. æquale N in E, ideoque punctum extremum E, erit ad parabolem, ex nostra methodo, isse fiet e' - A' - Z' in A + D = e' æquale E'.

Ideoque ex nostra methodo punctum extremum E, erit ad circulum. Descriptio-

né igitur paraboles & circuli folvitur quaftio.

"Hec methodus facillimè ad omnes cafus tam cubicos quàm quadrato quad. extenditur. Curandum enim tantum ut ex una parte fit A ex altera qualibet homogenea, modò non afficiantur ab A!, at per expurgationem Vietxam omnes æquationes quad. quadratæ ab affectione fub cubo liberantur, ergo cadem in omnibus methodus, cum autem æquationes cubicæ liberentur ab affectione fub quadrato per methodum Vietxam, homogeneis omnibus in A, ductis, fier æquatio quadrato quadrata cujus nullum ex homogeneis-afficietur fub cubo, ideóque folvetur per superiorem methodum.

Id solum in secunda æqualitate curandum est, ut A ' ex una parte, ex altera E'.

sub contrarià affectionis notà reperiantur, quod est semper facillimum.

Sit enim in alio casu, ut omnia percutramus,  $A^4$  æquale  $Z^{pl}$  in  $A^3 - Z^3$  in D. Fingatur quodvis quadratum abs  $A^3$  – quovis quadrato dato, ut  $B^3$ , fier  $A^4 + B^4 - ^3$   $A^3$  in  $B^3$  adjiciatur utrique æqualitatis parti ad supplementum  $B^4$ , —  $B^3$  in  $B^3$  æquale  $B^4 - ^3$   $B^3$  in  $A^3 - Z^3$  in  $D^3$ .

. Ut igitur commoda fiat divisio, in 2. A \*qualitate sumenda differentia inter 'B', & Z P quæ sit V G. N', & utraque æqualitatis pars æquanda N' in E'.

Ut illine fiat A' - B' aquale N in E. Istine B' - A' - Z in D aquale E'.

Advertendum deinde 'B' debere præstare Z' alioquin A' non afficeretur signo desetus, & pro circulo inveniremus hyperbolem, cul promptum remedium. B' enim ad libitum suminus, ideoque ipsus duplum majus Z' nullius est negotii sumere. Constat autem ex methodo locali circulum creari semper ex æqualitate, in cujus parte altera quadratum unum ignotum afficitur signo + in altera, aliud quadratum ignotum signo -

Si fumas ad hoc exemplum inventionem duarum mediarum, erit A 'æqu. B' in D.

Et A 4 aq. B' in D in A.

Adjiciatur urrimque B + - 'B' in A'. A + B + - 'B' in A' æquabitur B + - B' in D in A - 'A' in B' fit 'B', æquale N'.

Et singulæ æqualitatis partes æquentur N' in E'.

Fiet illing A'-B' aquale N in E. Ideoque extremum E, erit ad parabolem.

Fiet istinc B  $\frac{1}{3}$  + D  $\frac{1}{3}$  in A - A  $\frac{1}{3}$  aquale E.

Ideoque extremum E erit adcirculum. Qui hac adverterit, frustra quæstionem mesolabii, trisestionis angularis, & similes tentabit deducere ex planis, hoc est per restas & circulos expedire.



# APOLLONII PERGÆI Libri duo De locis planis

### RESTITUTI



O.C1 plani quid fint notum est satis superque: hac de re scripsisse libros duos Appollonium testatur Pappus, corumque propositiones singulas initio libri septimi tradit, verbis tamen autiobscuris, aut sanè interpreti minus perspectis. (Gracum enim codicem videre non licuit) hanc scientiam totius, ut videtur, Geodicem videre non licuit) hanc scientiam totius, ut videtur, Geodicem videre non licuit) hanc scientiam totius, ut videtur, Geodicem videre non licuit) hanc scientiam totius, ut videtur, Geodicem videre non licuit) hanc scientiam totius, at videtur, Geodicem videre non licuit.

de loci saudacter opponinus; certam gerentes fiduciam, non alibi præclariùs, quàm hoc in opere Geometriæ miracula elucere: quod ut statim fatearis, hûc exordior.

## Propositiones libri primi hæ sunt.

### PROPOSITIO I.

I dux linex agantur, vel ab uno dato puncto, vel à duobus, & vel in rectam lineam, vel parallela, vel datum continentes angulum, vel inter se datam proportionem habentes, vel datum comprehendentes spatium: contingat autem terminus unius locum planum positione datum; & alterius terminus locum planum positione datum continget, interedum quidem ejustem generis, interdum verò diversum, & interedum similiter positum ad rectam lineam, interdum contrario modo.

Hac propolitio in propolitiones octo dividi commode potest, & quavis ex iis in multiplicés casus: obscuritatem interpreti prabuiste videtur interpretionum desectuss imò & Pappus ipse hoc loco propter nimiam brevitatem videtur non vacavisse obscutitate. Singula dum secamus in octantes, ita revelamus.

I à dato puncto in rectam lineam dux linex agantur, datam habentes proporbinomen s tecuminus unius contingat locum positione datum, hoc est, 'aut rectam, aut circumstrentiam circuii positione datam; alterius terminus contingerrectam, aut circus circus circumstrentiam positione datam.

Tu Esto datum punctum, A. per quod agantur in directum recta, A B, A F, in proportione data, & sit verbi gratia punctum B, in recta linea H C B D, positione



reuli

datà; aio punctum F, esse quoque ad rectam positione datam. à puncto A, demissà in rectam HD, perpendiculari AC, dabitur punctum C, producatur CA, ad E, & flat ratio CA, ad AE, æqualis datæ, dabitur igitur recta AE, & punctum E. per punctum E, parallela rectæ HD, ducatur G E F, dabitur positione, & in ea crit punctum F, quia omnes recæ per datum punctum parallelas secantes in eamdem rationem dividunturs patet ergo quamcunque rectam per punctum A, transcuntem, & datis positione parallelis terminatam in datam/secari proportionem.

Esto deinde datum punctum B, & circulus positione I C N, cujus centrum A, jungatur B A, in puncto I, circumferentiam secans, & producatur



IB, ad BE, ut fit ratio IB, ad BE, æqualis datæ, continuetur in F, & fiat AI, ad EF, ut IB, ad BE, & centro F intervallo FE; deferibatur circumferentia circuli EDZ, quam patet ex constructione positione dari, aio rectas omnes per punctum datum B transseuntes, & utrimque circumferentiis datorum positione circulorum terminatas in datam secari rationem.

Ducta enim verbi gratia CBD iungantur CA, DF, est ut IB, adBE, ita AI, ad EF, ergo ut tota BA, ad BF, ita AI, sive AC, ad EF, sive FD, & sunt æquales anguli ABC, FBD, ad verticem patet itaque triangula esse sissing ad BD, ita BA, ad BF, hoc est in ratione data, cum igitur à dato puncto B ducantur in directum dux rectx BC, BD, verbi gratia in data ratione quarum BC, tangit circumferentiam positione datam tanget quoque BD, aliam circumferentiam positione datam.

Si producantur rectæ donec ad concavas circulorum circumferentias pertingant,

Monemus porrò nos minima quazque in demonstrationibus non docere, cum statim pateant, imò e casus diversos non persequi cum ex adductis minimo possine negotio derivati.

### II. PROPOSITIO.

S I à dato puncto ducantur in directum duz rectz, datum continentes spatium contingat autem terminus unius locum planum positione, tanget pariter exterminus alterius.

Esto datum punctum A', data primum recta BC, positione in quam demittatur perpendicularis, AC, dabitur ergo & punctum C, producatur & stat spatio dato aquale rectangulum CAE, super diametro AE, descripto circulo ADE, aio rectas omnes per punctum A ductas, & illine rectà, hine circumferentia circuli (quem patet dari positione) terminatas ita ad punctum A, secari ut rectang.

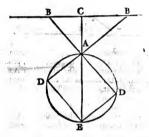

fub partibus æquetur spatio dato, nam sit verbi gratia recta DAB, juncta DE, cum sit angulus ADE, in semicirculo rectus, & Anguli BAC, DAE, ad verticem æquales, erunt triangula DAE, AC 8, similia, atque ideò rectangulum BAD, rectangulo CAE, dato æquales cum igitur per punctum A, ducantur duæ rectæ AB, AD, in directum & terminus unius nempe AB, tangat rectam BC, positione datam, tanget & terminus alterius locum planum, hoc est circulum ADE, positione datum.

Sed detur punctum V, & circulus BIGH, spositione cujus centrum E jungatur EV, & producatur in B, dabitur VB, producatur in F, ut sit rectangulum BVF,



æquale dato cui etiam æquetur rectangulum G V X, super diametro X, F, circulus describatur XKF, quem quidem dari positione patet, Aio rectas per punctum V. transeuntes & duobus circulis, terminatas ita secari in V, ut restangulum sub segmentis dato a quale efficiant. Ducatur enim verbi gratia A V, KI, Aio rectangulum AVK, aquari dato, sumatur centrum circuli minoris O, recta autem AVKI, secet eundem circulum in R, jungantur rectar RO, AE, posuimus rechangulum GVX, æquari BVF, erit ergò GV, ad VB, ut FV, ad VX, & componendo, & sumendo antecedentium dimidia, & per conversionem rationis, ut E B, five EA, ad EV, ita OX, five OR, ad OV, & habent duo triangula OVR, V EA, commvnem angulum EVA, crunt ergò fimilia & ut AV, ad RV, ita AE, ad RO, five EB, ad OX, VE, ad VO, cum ergò ut EB, ad OX, ita VE, ad VO, ergò ut EB, ad OX, ita reliqua VB, ad reliquam VX, atque ideò ut AV, ad RV, ita B V, ad X V, similiter probabimus ut GV, ad VF, ita IV, ad KV, erit igitur vicissim ut GV, ad VI, ita FV, ad VK, utautem FV, ad VK, ita VI, ad VX, (quia rectangula KVR, FVX, in circulo funt equalia) & utVR, ad VX, ita probavimus esse VA, ad VB, erit igitur ut FV, ad VK, ex una parte, ita VA, ad VB, rectangulum igitur KVA, rectangulo FVB, dato aquale, ex alia verò parte erit ut G V, ad IV, ita VR, ad VX, atque ideo rectangulum IVR, rectangulo G VX, dato æquale; cum igitur per punctum V, ducantur duæ lineæ in directum A V, & V K, comprehendentes spatium datum, & terminus unius nempe V A, contingat circulum positione datum, tanget & terminus alterius locum planum hoc est circulum XKF, positione datum.

### III. PROPOSITIO.

S I à dato ducantur dux linex datum continentes angulum, & datam proportionem habentes, contingat autem terminus unius locum planum politione, continget & terminus alterius.

Esto primo datum punctum H, & recta linea AF, positione, in quam demissa perpendicularis HB, dabitur. Fiat angulo dato æqualis angulus BHE, & sit BH, ad

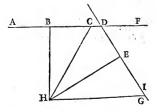

HE, in ratione data dabitur recta HE, positione & punctum E. a puncto E, ad rectam HE, excitata perpendicularis infinita DEG, dabitur positione, sumatur quodlibet punctum in recta AF, ut C, & juncta HC, fiat angulo dato aqualis CHI, aio rectam HC, ad HI, esse in ratione data, nam cum sint aquales anguli BHE, CHI, dempto communi CHE, crunt aqua les BHC, EHI, & sunt anguli ad B, & E, recti, sunt igitur similia triangula HBC, HEI, & ut HB, ad HC, ita HE, ad HI, & vicissim ut HB, ad HE, ita HC, ad HI,

habet rationem datam. Cum igitur à dato puncto H, ductar fuerint dux linex HC, HI, in dato angulo C HI, & in data ratione, & altera nempe HC, ad punctum C, contingat rectam positione continget & terminus alterius locum planum, nempe rectam DG, quam dati positione probatum est.

Sed tangatur circulus, esto punctum A, datus circulus positione I E, cujus centrum F, jungatur F A, secans circulum in I, & siat angulus aqualis dato, & ratio I A,

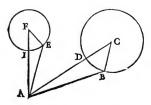

A D, data, dabitut A D, positione & punctum D, producatur, & siat ut I A, ad A D: ita IF: ad D C, centro C, descripto circulo D B, quem patet dari positione sumatur quodvis punctum in priore circulo ut, E, & iunca E A, fiat angulo dato æqualis E A B, & sit punctum B in secundo circulo, aio esse AE ad B A in ratione data jungantur FE, B C, probabimus ut supra æquales angulos FA E, C A B, & similitudinem triangulorum FA E, C A B, issistem rationibus quibus jam in priore propositione, cjusque 2. figura us sistemus, arguemus, critque A F, ad E A, ut A C, ad A B, & vicissim ut A F, ad A C, hoe est ut A I, ad A D, ita A E, ad A B, dabitur ergo ratio AE ad A B, & patet rum sensus, tam consequentia propositionis.

#### IV PROPOSITIO

S 1 à dato puncto ducantur duz linez datum continentes angulum & datum comprehendentes spatium contingat autem terminus unius locum planum positione datum, continget, & terminus alterius.

Sit datum punctum G, recta positione data A C, in quam ducatur perpendicularis GB, esto angulus datus BGE, & spatium datum sub BG, in GE, super GE,

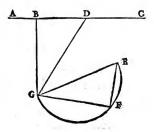

describatur

### Mathematica,

17

describatur semicirculus G E F, & sumpto in recta positione data quovis puncto ut D, sinctaque D, G, stat angulo dato æqualis D G F, aio rectangulum sub D G, in G F, æquari dato , jungatur F E, probabimus ut in propositione præcedente æqualitatem angulorum B G D, E G F, sed recti ad B, & F, sunt æquales, non latebit igitur triangulorum B G D, E G F, similitudo neque rectangulorum B G , in G D, & G D, in G F, æqualitas , neque veritas positionis , si igitur , & c.

Sed sit datum punctum A, & circulus positione HGE, ducatur per ipsius centrum AEH.



Sceans circumferentiam in punchis E H, fit angulus datus HAB, & spatium datum rectangulum sub HA, in AI, vel EA, sub AB, super recta 1B descripto semicirculo (quem quidem patet dari positione) statisfiet quæstioni, nam ducha GFA verbi gratia & sachao angulo GADC, dato æquali saio rectangulum GAD, vel FAC, æquari dato, nam cum rectangula HAI, EAB, æquentur, crit tut HA, ad AE, ita AB, ad AI, Ex propositionis verò superioris ratiocinio patet æqualitas angulorum HAG, BAC, & ex prima propositione facilè deducetur esse va qualitas angulorum HAG, ad AC, see AB, see AB, see AB, see AB, see

Hoc in casu sumpsimus punctum A extra circulum positione datum, in 2. verò casu 2. propositionis intra circulum perseveramus.

Quatuor propolitiones præcedentes punctum unum datum assumunt, sequentes duo.

### PROPOSITIO V

S I à duobus punctis datis dux linex parallelx agantur rationem habentes datam, continget autem terminus unius locum planum positione datum, continget & terminus alterius.

Sunto duo puncta A & H recta positione CBDK, in quam demittatur perpendicularis AB, cui parallela ducatur HE, & sit ratio AB, ad HE, data, dabitur

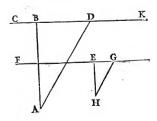

punctum E, per quod ductà E F G, perpendiculari ad H E, & rectæ positione datæ parallela; aio omnes parallelas à punctis A H, ductas, & rectis C D, F G, positione datis terminatas, este in proportione data A B, ad H E; erunt enimanguli B A D, EH G, æquales, & recti ad B, & E, similes ergo trianguli B A D, E H G, & reliqua facilia. Cum igitur à datis duobus punctis A , & H, ductæ suerint parallelæ A D, H G, in ratione data, quarum A D, est ad datam rectam positione erit & H G, ad rectam positione datam, ide oque ad locum planum.

In hac figura fint data puncta A, & Z, & circulus positione B C, cu jus centrum E, jungatur A E, occurrente circulo in B, & huic parallela ducatur Z N, statque ratio



A B, ad Z N, æqualis datæ producatur Z N, in I, & fiat ratio B E, ad N I, æqualis etiam datæ, centro I, intervallo I N, descriptus circulus dabitur positione, & quæstioni satisfaciet, nam dudits parallelis A C, Z D, circulis ad puncta C, D, occurrentibus erit ratio A C, ad Z D, æqualis datæ, esse enim angulos B A C, N Z D, æquales, jam primùs hujus propositionis casus evicit, reliquum præstabit secundum propositionis epitagma.

### PROPOSITIO VI.

\$\sigma 1 \text{ à duobus punctis datis dux parallel\( x\) agantur datum comprehendentes spatium continget & terminus unius locum planum positione datum continget & terminus alterius.

Sint data duo puncta A, & H, recta positione CE, in quam perpendicularis AB

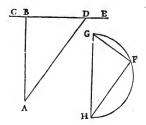

### Mathematica:

cui parallela ducatur H G, & rectangulo dato sit æquale rectangulum sub A B, HG, dabitur recta H G, super qua descriptus semicirculus H F G, quæstionem perficiet , ductis enim ubicumque parallelis A D, H F, & juncta G F, patebit demonstrationes superiores retractanti triangulorum B A D, G H F, similitudo, ideoque rectangulum sub A D, in H F, aquale dato sub B A, in H G, concludetur; cum igitur à duobus punctis, &c.

An 2. casu sint data puncta A & B, & circulus positione IFG H, per cujus centrum stanseat AIH, cui parallela ducatur B C, & sit restangulum sub A I, B C, aquale



dato, eidemque æquale rectangulum sub AH, in BO, super recta OC, descriptus semicirculus præstar propositum, nam ductis parallelis AFG, BED, crunt anguli HAG, CBD, æquales & rectangulum sub AG, in BE, æquale dato eidemque rectangulum sub AF, in BD, ncc, absimilis est ei, quæ in 2. epitagmate propositionis quartæ prodita est demonstratio.

### VII. PROPOSITIO.

I dux linex agantur à datis duobus punctis datum continentes Angulum & datam habentes proportionem contingat autem terminus unius locum planum positione datum continget, & terminus alterius.

Sunto duo puncta A, & B, recta positione I GH, super BA, describatur portiq circusi A LB, capiens angulum æqualem dato à puncto A, ducatur in rectam IH, perpendicularis A G, quá productá donec circumserentiæ occurrat in L, producatur LBE, & siat A G, ad B E, in ratione data perpendiculatis ad BE, agatur FE, D C, & sumatur quod libet punctum in portionis circumserentia ut K, à quo ducantur per puncta A & B, recta KAH, KBD, occurrentes rectis IH, FC, in punctis H&D,

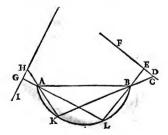

aio AH, ad BD, esse in ratione data AG, ad BE, cum enim hoc ita se habeat erunt triangula AGH, BED, simila, ideoque anguli GAH, EBD, esse is se is se is section in se habe to um eidem circuli portion in instant, & proclivis est ab analysi ad synthesim regressus. Cum igitur à datis duobus punchis A, & B, ducha fuerint dua recta AH, BD, datum continentes angulum HKD, & terminus ipsius AH, contingat rectam IH, positione datam, continget & terminus BD, rectam FC, quam dari positione evicit constructio.

Sed fint data punca AB, circulus positione HF, super recta AB, describatur

portio.

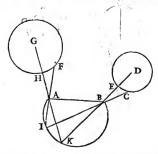

circuli A K B, capiens angulum dato æqualem, centrum circuli H F, esto G, jungatur A H G, producatur donce portioni occurrat in K, & ducatur K, B, E, & sit ratio A H, ad B E, data procucatur B E, in D, donce H G ad D E, sit patiet in ratione data, centro D, descriptus circulus dabitur positione , & dabit solutionem quæstionis : ducitis quippe I A F, I B C, ciunt anguli ad A, & B, æquales , & reliquum propositi non est laboriosium : statimque patet A F, ad B C, esse in ratione data, imò & ad circumserentias concavas productas idem præstare : cum igitur, &c.

### VIII. PROPOSITIO

S 1 à duobus punctis datis ducantur duz linez, datum continentes angulum, & datum comprehendentes spatium, contingat autem terminus unius locum planum positione datum, continget & terminus alterius.

Sint data duo puncta A, & B, recta positione GI, super AB, describatur portio circuli capiens angulum datum, ducta perpendicularis AH, in GI, continuetur in F,

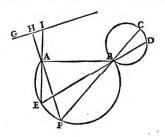

& juncta FB, producatur in C, fitque spatium datum AH, in BC, super recta BC, descriptus circulus faciet quod proponitur, erit quippe sumpto quovis puncto in portione, E, & junctis EAI, EBD, rectangulum sub AI, BD,  $\alpha$  quale dato nec differt ab expossis aliis casibus demonstratis.

Sed sint data duo puncta A & B, datus positione circulus IKL, & super AB, descripta portio circuli capiens angulum dato aqualem: ducatur per centrum recta ANI, & producatur in G, junctaque GB, producatur & sia rectangulum sub AI, in BC, aquale dato eidemque aquale rectangulum sub AN, in BD, super CD, descriptus semicirculus satisfaciet proposito.

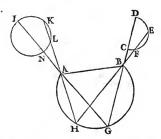

Hoc est sumpto quolibet puncto in H, & reliquis ut supra constructis, ut in sigura, erit rectangulum sub A K, in B F, æquale dato, eidemque rectangulum sub A L, in B E, necest diversa demonstratio à precedentibus constat itaque propositum.

Eaque ratione prior Appollonii seu Pappi propositio redditur manifesta.

Observandum autem casus quos in semicirculis tantum expressimus in circulis integris locum habere: sed & casus multiplices ex variá datorum positione oriri, quos otiosores ex præcedentibus facili operá & proclivi ratiocinio deducent.

Subjicit Pappus locum planum quem 2. ex rectis contingit interdum effe ejusdem generis 3 interdum verò diversum. Hoc patet quia in 1. propositione verbi gratia est ejusdem generis, nam si prior sit ad rectam, est quoque ad rectam posterior, si ad circulum similiter ad circulum, in secundæ verò priore parte, & aliis quibussam casibus est diversi generis.

Addit deinde aliquando similiter poni ad rectam lineam, interdum contrario modo: quo loco verba (ad rectam lineam) quæ nullum sensum admittunt, censeo delenda, & ita locum interpretor, ut aliquando secundus locus priori contrario modo ponatur, verbi gratià, si prior sit ad convexum circuli, secundus ad concavum, &c. cujus rei exempla priores propositiones suppeditabunt.

### PROPOSITIO II.

S I rectæ lineæ positione datæ unus terminus datus sit, & alter circumferentiam concavam positione datam continget.

Hæc verba fi ita legantur falfa est propositio, reponendum igitur loco, verbi gratià (positione data) magnitudine data; etitque sensus; ut datà circuli diametro & centro, extremitas diametri sit ad circulum positione datum cujus rei veritas cum per se pateat cur diutius sis immoremur.



# PROPOSITIO. III.

S 1 à duobus punctis datis inflectantur rectæ lineæ datum angulum continentes, commune ipforum punctum continget circumferentiam concavam positione datam.

Hæc propositio per se patet, dari enim super restà lineà duo puncta jungente portionem circuli capientem angulum datum docuit Euclides in elementis.

# PROPOSITIO IV.

S I trianguli spatii magnitudine dati , positione & magnitudine basis data sit , vertex ipsius rectam lineam positione datam continget , parallelam nempe basi data, cujus inventione ex 1. elem. facilè deduces omnia.

### PROPOSITIO V.

SI rectar linear magnitudine datar, & cuipiam politioni datar acquidiffantis unus terminus contingat rectam lineam politione datam, & alius terminus rectam lineam politione datam continget.

Data recta linea DE, magnitudine, & recta AC, positione data aquidistantis

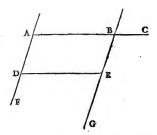

unus terminus ut D, contingat rectam A F, positione datam si per punctum E, duxeris B E G, ipsi A F, parallelam constabit propositum. Erunt quippe rectæ omnes inter has duas parallelas interceptæ & rectæ A C, positione datæ æquidssantes, inter se æquales: quod ipsia constructio maniscstat. Si igitur alter terminus cujuslibet sit ad rectam A F, crit alius ad B G, ut vult propositio, quam etiam licet portigere levi negotio ad circulos.

Sit enim data A B, positione cui æquidistet recta NO, magnitudine data, cujus punctum N, sit ad circumserentiam circuli C N M, positione dati s Aio punctum O, esse ad circulum positione datum. Esso E, centrum circuli C N M, & ducta diameter ipsi NO, parallela continuetur in F, donce recta C F, æquetur NO, datæ, dabitur recta C F, positione, & magnitudine, producatur, & siat F H, æqualis C D, sia

per F H, descriptus circulus præstabit propositum, erit quippe punctum O, ad ipsius circumserentiam cum enim punctum O, sit ad circumserentiam circuli F O P, erun

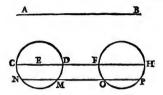

rec $\ell x \in N$ , FO,  $\alpha$ quales & parallel $\alpha$ , cum  $\alpha$ quales & parallelas CF, NO, conjungant; erunt igitur anguli NCD, OFH,  $\alpha$ quales; quod quidem ita fe habet cum rec $\ell x \in D$ , FH, fint  $\alpha$ quales,  $\alpha \times rec$ itis NM, OP,  $\alpha$ qualiter diftent. poterit igitur propositio Pappi universalitis ita concipi.

Si rectæ lineæ magnitudine datæ, & cuipiam positione datææquidistantis, unus terminus contingat locum planum positione datum, & alius terminus locum planum positione datum, continget.

# PROPOSITIO VI.

S I à Puncto ad positione datas duas rectas lineas parallelas vel inter se convenienguardin una simul cum ea ad quam altera proportionem habet datam, data fuerit continget punctum rectam lineam positione datam.

Hujus propositionis dux sunt partes, quarum prior hac est. Sint dux recta positione data A E, A F, in puncto A, concurrentes, & à puncto C, demittantur recta C B

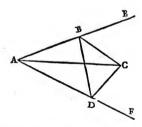

CD, in datis angulis CBA, CDA, & fint reclar BC, CD, in data proportione Aio punchum C, effe ad reclam lineam positione datam. Jungantur AC, BD, in quadrangulo ABCD, dantur tres anguli ABC, ADC, BAD, datur igitur angulus BCD, datur efriam ratio BC, adCD, ex hypothesi ergo datur specie triangulum BDC, & anguli CBD, CDB, reliqui igitur ABD, ADB, dantur, ideoque spe

cie triangulum ABD, datur, igitur ratio AB, ad BD, sed ex demonstratis datur ratio BD, ad BC, (cum probatum sit triangulum BDC, specie dari) ergo datur ratio AB, ad BC, datur autem BA, positione & punctum A, datur igitur positione recta AC, & in ca sumpto quovis puncto & ab co dimissis in datis angulis rectis in recta AC, as in cassis sumpto quovis puncto & ab co dimissis in datis angulis rectis in rectas datas, probabitur semper demissas essentials essentials.

Alter casus est si rectæ datæ sint parallelæ.

Sint rectar CA, CB, in datis angulis CAD, CBF, in proportione data, angulus CNB, datur, est enim aqualis propter parallelas dato CAD, datur igitur specie



triangulum CNB, & ratio CN, ad CB, datur autem ex hypothesi ratio CB, ad CA, ergo ratio CN, ad CA, data est sideoque probatur facile punstum C, esse in recta data possitione. Constructio, per punstum quodvis ut B, trajiciatur perpendicularis IB M, dabitur IB, stat ut AN, ad NC, ita IB, ad BM, per punstum M, dusta duabus datis parallela, satisfaciet quastioni, nec est operosa demonstratio; si igitur à punsto quodam ad positione datas duas rectas lineas parallelas vel inter se convenientes ducantur recta slinea, datis angulis habentes datam proportionem continger punstum rectam lineam positione datam.

Secunda pars ita se habet.

Denturrectæ A C, A G, in puncto A concurrentes, ponatur A N, super rectam A C, in dato angulo C A N, siat A N, æqualis datæ & ipsi A C, parallela ducatur N G,



angulus alius datus fit R O G, per primam partem hujus ducatur recta G E, in qua fumpto quovis puncto ut E, rectæ E D, EF, ipfis R, O, A N, parallelæ, fint in ratione data, dabitur G E, politione ex fuperius demonstratis. Producatur F E, in B, dabitur F B, magnitudine est enim æqualis datæ A N, propter parallelas. Quodeum-que igitur punctum sumpseris in recta G E, ut E, à quo in rectas A C, A G, demiseris rectas E D, E B, in angulis datis recta B E, unà cum E F, ad quam E D, habet rationem

tionem datam data erit, quod vult propolitio. Si igitur à puncto quodam ad positione duas rectas lineas inter se convenientes ducantur recta: lineæ in datis angulis quarum una simul cum ea ad quam altera habet proportionem datam, data fuerit continget punctum rectam lineam positione datam.

### PROPOSITIO VII.

S I fint quotcumque rectæ lineæ positione datæ atque ad ipsas à quodam puncto ducur, una cum contento datá lineå, & alterá ductà æquale ei, quod datá, & aliá ductà & reliquà continetur punctum rectam lineam positione datam, contingual

Hæc propositio est ampliatio præcedentis, & quod de duabus lineis est superius demonstratum in prima parte propositionis sextæ, hic in quoteumque locum habere

proponitur

Exponantur tres rectar politione data & triangulum constituentes A B, BC, CA, est invenienda recta E K, verbi gratia in qua sumendo quodlibet punctum vtM, & ab eo



ducendo rectas MR, MO, MI, in angulis datis. MRA, MOB, MIA, summa duarum OM, & MI, fit ad MR, in ratione data, per primam partem propositionis pracedentis inveniatur recta in qua fumendo quodlibet punctum & ab eo ducendo rectas ad rectas AB, BC, ducta fint in ratione data, dabitur positione recta quasita, punctum igitur in quo concurret cum A C, dabitur, esto E, à quo ducantur EV, ED. ipsis MO, MR, parallela, ergo ex constructione VE, ad ED, habebit rationem datam ; cadem methodo fumptis A C, A B; rectis inveniatur punctum K, à quo ducta KL, KZ, in datis angulis ipsis nempe MR, MI, parallela, sint in ratione data. Erir igitur similiter KZ, ad KL, in ratione data, iungatur EK, quodcumque punctumi in ca sumpseris præstabit propositum. Sumatur M, verbi gratia ex jam constructis fiat M F, parallela B A, & M H, parallela B C, probandum est summam duarum O M, MI, effe ad MRut V E, ad ED, in ratione nempe data, fiat adhuc K G, parallela BA, ponatur verum effe quod intendimus probare, ergo viciflim erit ut MR, ad ED, ita fumma duarum MI, MO, ad. EV, & dividendo crit ut differentia MR, & D'E9 ad DE, ita differentia qua duæ OM, MI, superant EV, ad EV, cum autem MF, sit parallela BA, EF, erit differentia rectarum MR, & DE, & cum MH, sit parallela BC, EH, criv disferentia rectarum, MO, VE, ideoque disferentia rectarum IM, &EH, æquabitur excessui quo duæ MO, MI, superant rectam VE. Ex demonstratis igitur erit EF, ad DE, at differentia rectarum I M., EH, ad EV. & viciffim EF, erit ad differentiam rectarum IM, EH, ut ED, ad EV, erit igitur convertendo differentia rectarum I M , EH , ad EF, in ratione data EV, ad ED ex conftructione autem (expolitis tribus EH, EF, MI, eft VE, ad EH, ut KE, ad EM, eft etiam KZ, ad MI, in cadem ratione KE, ad EM, eft etiam ( cum KG, fir parallela B A G E, ad EF in cadem ratione KE, ad EM, igitur tres recte

VE, KZ, EG, sunt in ratione trium HE, M1, EF, est igitur ut differentia duarum EV, KZ, ad EG, ità differentia duarum M1, EH, ad EF, sed probavimus



differentiam duarum MI, EH, ad EF, habere rationem datam EV, ad ED, igitur differentia duarum EV, KZ', ad EG habebit rationem datam EV, ad ED, & vicissim differentia duarum EV, KZ, ad EV erit ut EG, ad ED, & componendo KZ, erit ad EV, ut GD, ad ED, sed propter perallelas KG, BA, KL, aquatur DG, igitur vicissim erit ut KZ, ad KL, ita EV, ad ED, quod quidem ita se habere iam ex issa constructione innotuerat.

Constat itaquè veritas pulcherrima propositionis, nec est difficilis aut absimilis ad ulteriores casus, & quotibet lineas portigendas construccio, & demonstratio, semper enim beneficio construccionis in duabus lineis expedietur problema in tribus lineis: beneficio construccionis in tribus lineis expedietur problema in quatuor lineis: beneficio construccionis in quatuor expedietur problema in quinque, & simili ominio ac uniformi in infinitum methodo.

# PROPOSITIO VIII. & Ukima,

S I ab aliquo puncto ad positione datas parallelas ducantur rectæ lineæ in datis angulis quæ ad puncta in ipsis data abscindant rectas lineæ vel proportionem habentes vel spatium continentes datum, vel ita ut species ab ipsis ductis, vel excessis specierum sit æqualis spatio dato punctum continget positione datas rectas lineas.

Hujus propositionis s'si vera esset) quatuor essent partes, sed cam in ratione datà, veram duntaxar deprehendimus; valcant igitur reliqua de spatio contento sub duabus, & de summa, aut differentia quadratorum ab ipsis, & tanquam commentitia, aut hucaliande translata rejiciantur.

Proponatur itaque fic emendatum Theorema.

Si ab aliquo puncto ad politione datas parallelas ducantur rectæ lineæ in datis aragulis, quæ ad puncta in iplis data ableindant rectas lineas proportionem habentes datam, punctum continget politione datam rectam lineam.

Confructio fie procedet.

Sint datte parallelæ AB, GC, puncta in ipsis data A, & F, angulus unus ex datis BAH, alter GFH, cum puncta A, & F, dentur, & anguli ad ipsi dabuntur, rectæ AH, FH, positione i ideoque punctum concussus H, dabitur etiam punctum G, in quo AH, sectir parallelam GC, recta GF, in puncto D, ita secetur ut GD, ad DF, sit in ratione data, dabitur punctum D, jungatur DH, dabitur igitut positione DH. Aio rectau DH, præstate propositum; Hoc est sumpto in ca quoliber puncto ut I,

& ab co ductis IB, IE, in angulis datis abscissam AB, ad datum punctum A, ad abscis-



fam E F, ad datum punctum F, effe in ratione data G D, ad D F, fecet B I, parallelam G F, in C, crit ex confunctione I B, parallela H A, com fuerit demitfa in angulo dato 3 hoc est ipsi H A B, æquall 3; crit etiam I E, parallela H F, G C, igitur propter parallelas æquatur A B, probandum superest, ut G C, ad E F, ita G D, ad D F, & vicissim ut G C, ad G D, ita E F, ad D F, hoc autem perspicuum est, ut enim H I, ad H D, ita G C, ad G D, & ut eadem H I, ad H D, ita E F, ad F D, esse igitur G C, ad E F, in ratione data sit perspicuum.

Sunt plures casus tam istius quam præcedentium propositionum, quos invenire & addere cum sit facile, cur in his diutius immoremur?





# APOLLONII PERGÆI PROPOSITIONES DE LOCIS PLANIS RESTITUTÆ.

LIBER II.

# PROPOSITIO I.

I à datis punctis rectæ lineæ inflectantur, & sint quæ ab ipsis siunt dato spatio differentia punctum positione datas rectas lineas continget.
Sint data duo puncta A, & B; & sit datum quodlibet spatium quadrato AB, minus: dividatur AB, in C, ita ut quadratum AC, quadratum
CB, superet dato spatio; & educatur perpendicularis infinita CE, in qua sumatur quodlibet punctum D, & jungantur DA, BD, Aio quadratum AD, supe-

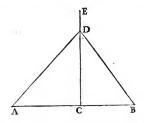

rate quadratum DB, dato. Quod quidèm patet, cùm quadratum AD, codem superet quadratum DB, quo quadratum AC, superat quadratum CB.

Si spatium datum sit majus quadrato A B, punctum C, extra lineam A B, cadet. Ad hanc propositionem pertinere possunt dux sequentes.

Sint data quatuor puncta ABCD, in recta linea, & fit AB, aqualis CD, fumatur aliud quodeumque punctum ut N, & jungantur quatuor recta NA, NB, NC, ND, Aio duo quadrata AN, ND, fuperare duo quadrata BN, NC, rectangulo fub AB, in BD, bis. Nam ducatur perpendicularis NI, & primum punctum I, extra rectam lineam AD, cadat: patet igitur excessim quadratorum AN, ND, super duo quadrata BN, NC, propter omnibus commune quadratum NI, esse id, quo duo quadrata AI, ID, superant duo quadrata BI, CI, sed quadrata duo AI, DI, per quartam secundi equantur quadrato DI, bis, quadrato AD, & rechangulo ADI, bis squadrata verò BI, CI, per camdem propositionem equantur quadrato DI, bis quadratis BD,

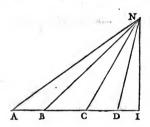

CD, & rectangulis sub BD, in DI, bis, & CD, in DI, bis, sive loco horum duorum rectangulorum uni rectangulo AD, in DI, bis, proprereà quod AB, est aqualis CD, excessi sigitur quadratorum A1, 1D, super BI, Cl, est idem qui AD, quadrata super quadrata BD, CD, sive AB. Sed per quartam propositionem 2. quadratum AD, duo quadrata AB, BD, superat rectangulo sub AB, in BD, bis; constat ergo propositum.

Reliquos casus non adjungo neque in hac propositione neque in sequentibus, nam

licet sit facile, esset tædiosum.

Si à tribus punctis in rectà lineà constitutis inflectantur recta, & sint duo quadrata tertio majora, spatio dato, punctum positione datum circumferentiam continget.

Sint data tria puncta A B C, in rectà lineà, & datum quodlibet spatium rectangu-

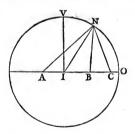

lo ABC, bis majus; fiat AI, æqualis BC, & spatium datum sit æquale restangulo ABC, bis, & quadrato IV, centro I, intervallo IV, circulus VNO, describatur in cujus circumserentia punctum quodlibet simatur ut N, junganturque NA, NB, NC, ad data puncta, aio duo quadrata AN, NC, quadratum NB, dato spatio superare; nam jungatur IN, ergò ex superiore propositione patet duo quadrata AN,

NC, aquari duobus quadratis IN, BN, & rectangulo ABC, bis, ergo duo quadrata AN, NC, superant quadratum NB, quadrato IN, & rectangulo ABC, bis, & constat propositum.

# PROPOSITIO II.

SI à duobus punctis inflectantur rectæ, & sint in proportione datà, punctum con-Jtinger vel rectam lineam, vel circumferentiam. Sint data duo puncta A, & C, & sit primum data ratioæqualitatis: dividatur A C;

1



bifariam in B, & excitetur perpendicularis BD, patet quodcumque punctum in ipfa fumatur ut D, fore rectos AD, DC, æquales.

Sed sit data ratio inæqualitatis.

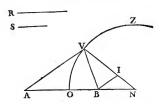

Et fint duo data puncta A, B, ratio ut R, ad S, fiat ut R, quadratum ad S, & ita AN, ad NB, inter AN, NB, fumatur media NO, cujus intervallo deferibatur circulus NOZ, & in ipfuis circumferentia fumatur quodcumque punctum ut V, junganturque VA, VB, Aio effe in datâ ratione R, ad S, nam iuncta VN, ipfi VA, parallela fit B1, ut AN, ad NO, five NV, ad NB, & funt circà eumdem angulum ANV, fimilia igitùr duo triangula ANV, BVN, & angulus VAB, angulo BVI, aqualis, Sed & AVB, VBI, Propter parallelas aquales funt, ergò fimilia triangula AVB, VBI, & ceft AV, ad VB, ut VB, ad BI, & ut VB, ad BI, id eft AN, ad NB, id eft R, quadratum ad S, quadratum, ita AN, quad. ad VB, Quad. eft ergò AV, ad VB, ut R, ad S, & patet propofitum.

# PROPOSITIO III.

I sit positione data recta linea, & in ipsa datum punctum à quo ducatur quædam linea terminata, à termino autem ipsus ducatur, & ad positionem, & sir quod sit à ductà equale ei quod à datâ, & abscissa, vel ad datum punctum, vel ad alterum datum in linea datà positione, terminus ipsus positione datam circumsetentiam continget.

Sit data recta AB, politione & jnipla datum punctum A, oportet invenire cireuli circumferentiam in qua fumendo quodlibet puuctum ut E, & demittendo perpendicularem EI, quadrafum AE, fit æquale rectangulo fub data qualibet recta &

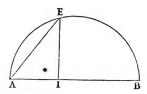

AI. (per quam debemus intelligere in hac propositione abscissam ad datum punctum) sit recta data AB, super AB, describatur semicirculus; patet ex constructione AB, in AI, aquari quadrato AE.

Sed alius cafus est difficilior quandò videlicèt recta abscinditur ad aliud punctum qu'am A, ut in hoc exemplo.

Sint data duo puncta AB, & præterea punctum E, in câdem recta lincâ; recta

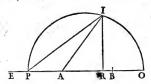

verò data fit AB, oportet invenire circuli circumferentiam ut PIO, in qua fumendo quodlibet punctum ut I, & demittendo perpendicularem IR, quadratum AI, æquetur rectangullo fub rectà AB, datà & rectà, ER, rectangullum BAE; ad rectam BA, applicetur excedens figura quadrata & facia latitudinem rectam AP, cui fiat æqualis BO, fuper PO, descriptus semicirculus præstabit propositum, nam quadratum A1, æquatur quadrato AR, & quadrato RI, quadratum verò RI, æquatur ecchangulo, PRO, & rectangulum PRO, rectangulis ARB, OAP, hoe est BPA, hoe est BAE, ut mox demonstrabitur, quadratum ergo AI, æquatur quadrato AR, rectangulo ARB, & rectangulo BAE, sie equadratum AR, & rectangulum ARB, & rectangulo æquantur quadratum AR, & rectangulo ARB, and hie rectangulo æquantur quadratum AR, & rectangulom ARB, & rectangulo BAE, & ædhue chæctuo rectangula faciunt unum rectangulum fub BA, in ER, quod proinde quadrato AI, est æquale; probandum superest

rectangulum P R O, duobus rectangulis ARB, & P B O, æquale esse, nam ducendo inter se partes rectangulum P R O, est æquale singulis rectangulis P A, in R B, P A, in B O, hoc est B O, quadrato A R, in R B, A R, in B O, id est P A, in A R, sed duo P A, in A B, se P A, in R B, æquantur P A, in A B, sive A B, in A O, una cum B O, quadrato æquatur A O B, hoc est P B O, ergò rectangulum A R B, una cum rectangulum P R O, quòd crat demonstrandum.

Diverios casus non prosequor, sed ex jam dictis facillimum erit: videtur tainen alius hujus propositionis casus non omittendus quando videlicet punctum E, ultra A, ut

superius non invenitur.

Sint data duo puncta A, & E, & recta data A B, & sir invenienda circuli circumferentia ut N O R, ita ut sumendo quodlibet in ipsa punctum ut O, & demittendo



OI, perpendicularem, quadratum AO, sit aquale tectangulo sub BA, in EI, re-rectangulum BAE, ad rectam BA, applicetur deficiens in figura quadrata in R, & ipsi AR, fiat aqualis BN super RN, descriptus semicirculus prastabit propositum. Demonstratio verò non est absimilis ei quam in priore casu attulimus.

# PROPOSITIO IV.

S 1 à duobus punctis datis rectx linex inflectantur, & fit quod ab una efficitur co quod ab altera dato majus qu'am in proportione, punctum positione datum circumserentiam continget.

Sint duo puncta A, & B, ratio data AI, ad IB, spatium datum BAN, inter NI, & IB, media sit IZ, cujus intervallo describatur circulus ZVR, in quo sumatur



quodliber punctum ut V, & jungantur VA, VB, Aio quadratum AV, quadrato VB; Majus este quam in proportione data IA, ad BI, spatio dato BAN, nath finat ipti aquale rectangulum VAO, & jungantur OB, NV, VI, & ipsi, AV, parallela BF, probandum est rectangulum AVO, ad quadratum VB, este ut XI, ad IB, est ut NI, ad IZ, id est VI, ut VI, ad IB, & sunt circa cumdem angulum, etgo duo triangulu NIV, VBI, sunt similia, & angulus NVB, angulo BVF, aqualis

fed angulus V NB, angulo V OB, est æqualis in eadem sectione, cum quatuor puncta N, B, V, O, sint in circulo propter æqualia rechangula B A N, V AO, ergo angulus V OB, angulo B V F, est æqualis, sed & angulus O VB, angulo V B F, propter parallelas, ergo duo triangula OB V, B V F, sint similia & ut O V, ad V B, ita V B, ad B F, addatur utrinque communis ratio A V, ad V B, ergo ratio composita ex A V, ad V B, & ex V B, ad B F, hoc est ratio A V, ad B F, id est A I, ad I B, erit eadem ration i A V, ad V B, & O V, ad V B, hoc est rectanguli A V O, ad quadratum V B, quod demonstrate oportebat.

Videtur Pappus omifisse hoc loco propositionem huic similem qua ita se habet.

Si à duobus punctis datis reclæ lineæ inflectantur & sit quod ab una efficitur co quod ab altera, dato minùs quam in proportione, punctum positione datum circumferentiam continget.

Sint data duo puncta A, & B, ratio AN, ad NB, spatium BAT, inter TN, NB, esto media NL, cujus intervallo describatur circuli circumferenta LYZ, in qua sumpto quolibet puncto Y, jungantur YA, YB, aio quadratum YA, unà cum

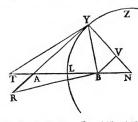

rectangulo BAT, dato, ad quadratum YB, esse ut AN, ad NB, nam fiar YAR, æquale BAT, & jungantur TY, RB, YN, & ipsi AY, parallela BV, propter BAT, YAR, æqualia rectangula probabitur angulus YTB, angulo YRB, æqualis & reliqua ut in superiore demonstratione.

# PROPOSITIO V.

S I à quotcunque datis punctis ad punctum unum inflectantur reclæ lineæ, & fint species, quæ ab omnibus fiunt, dato spatio æquales, punctum continget positione datam circumserentiam.

Sint data duo primum puncta AB, quæ per rectam AB, conjungantur, bifariam (cindatur in E, centro E, interuallo quocumque ut EI, circulus describatur ut ION.



dico quodcumque punctum in ipfius circumferentia sumpleris ut O, evenire ut quadrata AO, OB, simul quadratorum IE, AE, sint dupla. Nam junctà reclà EO, in ipfam BV, AZ, perpendiculares demittantur, in triangulo AEO, quadratum AO, aquatur quadratis AE, EO, & reclangulo OEZ, bis, in triangulo OEB, quadrata OE, EB, aquantur quadrato OB, & reclangulo OEV, bis, sive OEZ, bis cum EV, sit aqualis EZ, propter aquales AE, EB, ergò jungendo aqualia aqualibus, quadrata AO, OB, & reclangulum OEZ, bis, aquantur quadratis AE, EB, sive quadrato EA, bis & quadrato EO, bis, id est quadrato IE, bis, unà cum re clangulo OEZ, bis, austratur utrinque OEZ, bis, supererit verum quod asserbamus, & consta propositum in primo casu.

Sint data ttia puncta B, D, E, in recta linea & sit recta B D, recta D E, major, differentia inter B D, & D E, sit tertia pars C D, centro E, intervallo quocumque vt E A, describatur semicirculus A M, F, aio quodcumque punctum in ipsius circumferentia

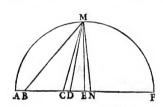

fumpleris ut M, eandem semper fore summam trium quadratorum MB, MD, ME, nam jungantur MB, MC, MD, ME, jis vero CD, flat æqualis EN, & jungatur MN, cum BD, superet DE, triplà CD, sive triplà EN, ergo DN, unà cum duplà CD, æquabitur BD, & CN, unà cum CD, æquabitur BD, austratur utrinque CD, ergo CN, æquabitur BC, cum CD, sit æqualis EN, per secundam hujus libelli propositionem, idem erit semper excessius quadratorum CM, MN, super duo quadrata DM, ME, sed CM, quadratum est semper idem: ergò duo quadrata DM, ME, semper vel quadrato MN, æqualia erunt vel in idem excedent, vel in idem deficient. Addatur utrinque quadratum MB, ergò tria quadrata MB, MD, ME, duobus quadratis BM, MN, vel semper æqualia erunt, vel in idem excedent, vel in idem deficient, sed BM, MN, quadrata idem semper consant spatium ex superiori propositione propter æqualitatem restarum BC, CN, ergò quadrata BM, DM, EM, EM, idem semper spatium conficiunt, quod erat demonstrandum.

# DEMONSTRATIO GENERALIS EJUSDEM PROPOSITIONIS.

 $\mathbf{E}^{\mathrm{X}}$ ponantur primò duo puncta  $\mathbf{A}$ , &  $\mathbf{E}$ , jungatur  $\mathbf{A}$   $\mathbf{E}$ , & bifariam dividatur in  $\mathbf{C}$ , planum datum fit  $\mathbf{Z}$ , quod necessario debet esse non minùs quadratis duobus  $\mathbf{A}$   $\mathbf{C}$ ,  $\mathbf{A}$   $\mathbf{E}$ , ut patet, si sit aguale illis duobus quadratis, punctum  $\mathbf{C}$ , tantùm proposito satisfaciet; nec erit aliud punctum à quo junctarum ad puncta  $\mathbf{A}$   $\mathbf{E}$ , quadrata simul sumpta aquentur  $\mathbf{Z}$ , plano.

Si sit majus duobus quadratis AC, CE, excessus dimidium equetur quadrato



CB, centro C, intervallo CB, descriptus circulus satisfaciet proposito, quod tanquam à Pappo demonstratum & ab aliis, & proclive nimis omittemus ne in facilibus diutius immoremur.

# Lemma ad generalem methodum.

E Xponantur in 1. 2. & 3. figura quotlibet puncta data ABCE, & pro numero punctorum sumatur rectarum puncto A, & reliquis datis terminatarum pars conditionaria AD, quadrans nempe in hoc exemplos sit igitur AD, pars quarta rectarum AB, AC, AE, puncti D, diversa est positio prout variant casus. Aio rectas punctis datis & puncto D, à parte puncti A terminatas æquari rectis, punctis datis, & puncto D, à parte puncti E, terminatis, in 1. nempe figura rectam ED, aquari rectis AD, BD, CD, in 2. figura rectas ED, CD, æquari rectis BD, AD, & in 3. figura rectas ED, CD, æquari AD, in 1. & in 3. figura ex hypothesi quater AD



æquatur reckis AB,AC,AE, dematur utrinque AD, ter, remanebit illi AD, femel, sed auserre AD, ter, ab ips AB,AC,AE, idem est atque auserre AD, semel ab unaquaque ipsarum AB,AC,AE, quo perasto remanebunt istine BD,CD, ED, æquales AD, quod erat demonstrandum.

Si darentur quinque puncta AD, quinquies esset conferenda cum quatuor rectis punctis datis & puncto A, terminatis : denique uniformi procederetur in infinitum methodo.

In 2. figura AD, quater, æquatur rectis AB, AC, AE, auferatur utrinque AD, ter, & addatur BD, remanebunt AD, BD, æquales ED, CD.

In 1. figura AD, quater aquatur recitis AB, AC, AE, addatur utrinque BD, CD, & dematur AD, ter, remanebunt recita AD, BD, CD, aquales recita DE.

Nec diffimilis est in quotibet in infinitum punctis methodus, idemque concludetur quacunque ratione varient casus.

E 2

# Lemma Alterum.

Exponatur in 1. figura constructio præcedens & sumatur in eadem recta punctum sumatur. Aio quadrata rectarum punctis datis & puncto N, terminatarum sunctis datis, & puncto D, terminatarum quadrato D N, tories sumpto quot sunt puncta data, quater nempe in hoc exemplo.

Secunda & tertia figura vatios casus repræsentant.



In 1. figura quadrata A N, B N, E N, superant quadrata A D, B D, C D, su numquodque unicuique conseras, quadrato D N, ter & rectangulis A D, in D N, bis, B D, in D N, bis CD, in D N, bis, quadrata igitur A N, B N, C N, æquantur quadratis, A B, B D, C D, quadrato D N, ter, & rectangulis A D, in D N, bis, D B, in D N, bis, & C D, in D N, bis : lillud autem patet ex genesi quadrati à binomia radice affirmatà esfecti. Ex alsa autem parté quadratum E N, æquantur quadratis E D, N D, minus E D, in D N, bis, illudque patet ex genesi quadrati à binomia radice negata esfecti. Ergo quadrata quatuor A N, B N, C N, E N, æquantur quadratis quatuor A D, B D, C D, E D, quadrato D, N, quater, rectangulis A D, in D N, bis, B D, in D N, bis, C D, in D N, bis, minus E D, in D N, bis, sigitur probaverimus rectangula negata æquivalere affirmatis manebit veritas propositionis stabilita, nempe quadrata A N, B N, C N, E N, superare quadrata A D, B D, C D, E D, quadrato D N, quater.

Probandum igitur rectangulum ED, in DN, bis, æquari rectangulis AD, in DN. bis, BD, in DN, bis, CD, in DN, bis, & omnibus ad DN, applicatis rectam ED, æquari rectis AD, BD, CD, quod quidem ita se habere superius lemma demonstravit.

Varios casus non moramur, si sint quinque puncta quadrata punctis datis, & puncto N, terminata, superabunt quadrata punctis datis & puncto D, terminata, quintuplo quadrati D N\*, nec differt à tradito casu ulterior demonstratio.

· Inde patet summam quadratorum puncto D, terminatorum esse minimam.

Dum tibi loquimur, scrupulosam nimis casuum observationem non adjungimus. Conclusio secundi Lemmatis semper eò deducetur ut probentur restangula omnia ex una parte affirmata a quari negatis ex alterà, ideoque res ad primum Lemma deducetur.

# PROPOSITIO I. Generalis.

E Xponatur superior figura & sint data quatuor puncta in recta A.E., A.B., C.E., esto A.D., quarta pars (conditionaria nempe) rectarum A.B., A.C., A.E., & sit datum Z., planum. Proponitur invenire circulum in quo sumendo quodibet punctum, cab cojungendo rectas ad puncta data quadrata junctarum simul sumpta «quentur spa-

tiodato, Z, planum debet essemajus quatuor quadratis AD, BD, CD, ED, ut locum habeat propositio ex superius demonstratis.

Arguetur igitur quatuor illis quadratis, & præterea quadruplo quadrati D N, centro D, intervallo D N, descriptus circulus præstabit propositum.

Nam fumatur primo punctum N, ex utravis parte, demonstratum est secundo Lemmate quadrata AN, BN, CN, EN, equari quadratis, AD, BD, CD, ED, & præterca quadrato DN, quater, at quadrata AD, BD, CD, ED, unâ cum quadrato DN, quater æquantur Z, plano, ergo quadrata quatuor AN, BN, CN, EN, æquan-



tur Z, plano, hoc est spatio dato quod erat demonstrandum.

Excirctur deinde perpendicularis D.M., & jungantur A.M., B.M., C.M., E.M. Aio quatuor illa quadrata æquari fipatio dato Z., plano, nam quadratum A·M., æquatur quadrato A.D., & quadrato D.M.

Quadratum B M, æquatur quadrato B D, & quadrato D M.

Quadratum C M, æquatur quadrato C D, & quadrato D M.

Coadratum E M, æquatur quadrato E D, & quadrato, D M.
Ergo quaturo quadrata A M, B M, C M, E M, æquantur quadratis quatuor A D,
B D, C D, E D, unà cum quadrato D M, fivè D N, quater, ut quadrata A D, B D,
C D, E D, unà cum quadrato D N, quater æquantur Z. plano seu spatio, dato, ergo
quadrata quatuor A M, B M, C M, E M, æquantur spatio dato, quod crat demonstrandum.

Sed sumatur ubicumque punctum M, à quo demittatur perpendicularis MO, Similiter probabitur quadrata AM, BM, CM, EM, æquari quadratis AO, BO,



CO, EO, quæ ex secundo semmate æquantur quadratis AD, BD, CD, ED, & præterea quadrato OD, quater, ergo quadrata quartur AM, BM, CM, EM, æquantur quadratis AD, BD, CD, ED, unà cum quadrato OD, quater, & præterea quadrato OM, quater, sed quadrato OM, quater, sed quadrato OM, quater of ed quadratum OD, quater, unà cum quadrato OM, quater æquatur quadrato DM, quater sive quadrato DN, quater, sunt enim DM, DN, ex centro æquales inter se, igitur quadrata AM, BM, CM, EM, æquantur quadratis AD, BD, CD, ED, unà cum quadrato DN, quater, ideoque spatio dato Z, plano sunt æqualia, quod erat demonstrandum.

Si compleantur circuli, eadem demonstratio in aliis semicirculis locum habebit, &

Varia Opera ad quotlibet puncha eadem facilitate & argumentatione extendetur, femper enim totics fumentur quadrata D M, D N, D O, quot erunt puncta nec fallet ratiocinatio.

Inde sequitur corollarium cujus usus in sequenti propositione.

Exponantur quotlibet puncta data, verbi gratia, tria A, B, E, & inveniendus, circulus DNM, in quo sumendo quodlibet punctum ut M, & jungendo rectas AM,

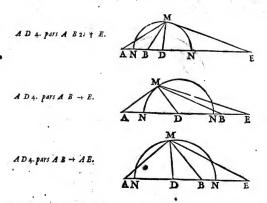

BM, EM, quadrati AM, duplum (verbi gratia) una cum quadratis BM, EM, æquentur spatio dato, eo casu sumenda est ad constructionem recta A D, pars quarta rectarum AB, AE, quia hoc casu punctum A, gerit vicem duorum punctorum & idem est ac si diceretur datis punctis quatuor A, A, B, E, invenire circulum N M, in quo sumendo quodlibet punctum ut M, quadrata quatuor AM, AM, BM, EM, aquentur spatio dato, idem est intelligendum in alio quovis puncto, & alia qualibet ratione multiplici, nam proponatur quadratum A M, una cum quadrato E M, bis, & quadrato E M, æquari spatio dato, sumenda est A D, quarta pars rectarum A B, bis & A E, quod advertiffe & monuisse fuit necesse, nec indiget res majori explicatione.

# PROPOSITIO ALTERA.

XPONANTUR quotlibet puncta data in recta AE, quatuor (verbi gratia) A, B, C, E, & punctum Z. extra rectam A E, quaritur circulus ut MI, in quo sumendo quodlibet punctum ut I. quadrata AI, BI, CI, EI, ZI, æquentur spatio

Demittatur in rectam A E, perpendicularis Z R, & rectatum AR, AB, AC, AE, fumatur pars conditionaria (quintans nempe in hac specie in qua dantur quinque puncta) AD, & excitata perpendiculari DO, demittatur in ipfam perpendicularis ZO, recar ZR, sumatur pars conditionaria (quintans nempe) RF, sive DN, & sit spatium datum aquale quinque quadratis À D, R D, B D, CD, ED, & praterea Z,

plano Z, planum æquetur D N, quater ( pro numero nempe punctorum in recta A E, datorum ) quadraro N O, & præterea quadrato N M, quinquies, ( pro nume-

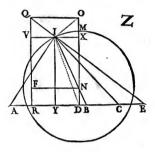

ro omnium punctorum datorum ) aio circulum centro N, intervallo NM, descriptum præstare propositum: sumatur in co quodiber punctum ut 1, & junctis A1, B1, C1, E1, Q1, ducatur V1X, parallela AE, & 1Y, parallela OD, pater quadratum D1, quater unà cum quadrato O1, æquari Z, plano ex corollario præcedentis propositionis, punctum enim D, gerit vicem quatuor punctorum, cum igitur DN, sit quintans OD, pater quadratum D1, quater unà cum quadrato O1, æquari quadrato DN, quater, quadrato ON, & quintuplo quadrati NM, sed per constructionem quadratum DN, quater una cum quadrato ON, & quintuplo quadrati NM, æquatur Z, plano. Ergo quadratum D1, quater unà cum quadrato O1, æquatur Z, plano.

Sed quadratum DI, quater equatur quadrato DX, quater, & quadrato XI, quater, & quadratum OI, æquatur quadrato OX, & quadrato XI, ergo Z, planum equatur quadrato D X, five I Y, quater quadrato X O, five V Q. femel & quadrato XI, quinquies, addantur utrinque quadrata quinque A D, R D, B D, C D, E D, fiet inde spatium datum, hæc enim quinque quadrata, cum Z, plano, ex hypothesi æquantur spatio dato, inde verò quinque, quadratis A I, B I, C I, E I, Q I, que proinde equabuntur spatio dato ; hoc ut constet ex 2. lemmate quadrata A D, R D, B D, C D, E D, unà cum quadrato DY, quinquies, equabuntur quadratis AY, RY, BY, CY, EY, igitur quadrata A D, R D, B D, C D, E D, addita quadrato J Y, quater, V Q, semel, & DI, quinquies aquabuntur quadratis AY, RY, BY, CY, EY, unà cumIY, quater, & V Q. semel singulis quadratis A Y, B Y, C Y, E Y, addatur quadratum I Y, fient quadrata ta AI, BI, CI, EI, equalia quadratis AY, BY, CY, EY, & præterea quadrato I Y, quater, igitur quadrata A D, R D, B D, C D, E D, addita quadrato I Y, quater VQ. femel & DY, quinquies æquabuntur quadratis AI, BI, CI, IE, & præterea quadrato R Y, & quadrato V Q. femel. Sed quadratum R Y, five Q I, una cum quadrato Q V, æquatur quadrato Q I, igitur quadrata A R, R D, B D, C D, addita quadrato IY, quater, VQ, femel, & DY, quinquies æquabuntur quadratis AI, BI, CI, EI, & QI, at probandum est quadrata illa o mnia æquari spatio dato. Ergò quadrata quinque AI, BI, CI, EI, & QI, aquantur spatio dato, quod erat demonstrandum.

Inde facillimè deducitur spatium datum æquari quadratis A N, B N, C N, E N, Q N

& quintuplo quadrati NM, quod tanquam facile prætermittimus.

Imò & ad quotlibet puncta producetur artificium eadem ratione, si enim dentur duo puncta Q, & L, extra lineam, persectà constructione, ut vides, sumetur AD,

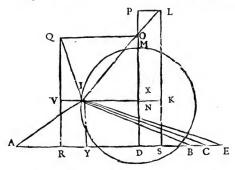

fextans rectarum AR, AS, AB, AC, AE, rectarum QR, & LS, fextans DN, fumetur, spatium datum siet æquale quadratis AD, RD, SD, BD, CD, ED, & præterea quadrato DN, quater, NO, smel, NP, smel & NM, sexties, & reliqua perficientur eadem ratione, semperque punctum B, vicem geret omnium punctorum in recta AE, datorum, & puncta PO, vicem geren datorum punctorum quadratum suniformi methodo conserventur, & demonstrabuntur.

Sed quoniam multiplices cassis oriuntur ex diversa rectæ assumptæ duo vel plura punda contingentis positione, dum punda reliqua diversa ex parte qualibet recta assignata sortiuntur positiones. (licèt unicuique casui sua competant compendia ) placet in artis specimen generaliùs ostendere & construere.

Dentur quotlibet puncta A, B, C, D, E, F, sive in eadem recta sive in diversis, sumatur in codem plano recta quavis SR, ita us omnia puncta data sint ex una

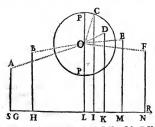

parte rectar SR, demissis perpendicularibus AG, BH, CI, DK, EM, FN, sumatur rectarum GH, GI, GK, GM, &GN, pars conditionata sextans nempe in hoc casu, excitetur perpendicularis LO, à qua reseceur LO, pars conditionaria sex

fextarts nempe rectarum AG, BH, CI, KD, EM, FN, & fit spatium datum acquale quadratis AO, BO, CO, DO, EO, FO, & sextuplo quadrati OP, circulus centro, O, intervallo OP, descriptus satisfaciet propositioni, nee difficilis est inventio ei qui superiores noverit.

# PROPOSITIO VI.

I à duobus punctis datis inflectantur rectæ lineæ, à puncto autem ad positione dubétam lineam ablcissa è recta linea positione data ad datum punctum, & sint species ab inflexis æquales ei quod à data & ablcissa continetur, punctum ad inflexionem pofitione datam circumserentiam continger.

Descripsi propositionem quemadmodum reperitur apud Pappum ex versione Federici Commandini, sed vel in textu graco vel in interpretatione mendum esse non dubito. Sensum propositionis exponam.

Sint duo puncta A, & B, oportet invenire circumferentiam ut N, O, B, in qua



perpendicularem OI, rectangulum sub recta data in AI, æquetur duobus quadratis AO, OB, sit primum A, B, recta data, qui casus satis est facilis, sumatur ipsius AB, dimidium BN, superque BN, semicirculus describatur, aio satisfacere proposito, hoc est si sumatur, verbi gratia, punctum O, rectangulum BAI, duobus quadratis AO, OB, æquale este si nam AO, quadratum æquatur AI, quadrato & IO, quadratum chi à rectangulo BAI, auseratur quadratum AI, se quadratum IO, sivè rectangulum BI, in IN, superest rectangulum sib BI, in AN, sive in NB, quod probandum est esse aquale quadrato BO, & patet ex constructione ita se habere.

Secundus casus est quando recta data major est recta AB, cujus constructionem dabimus modo recta data sit minor dupla AB.

Sint data duo puncta A, & B, & recta AI, dupla AB, minor ex hypotesi ; oportet



facere quod proponitur. Recha AB, bifariam secetur in N, & siat NE, ipsius BI, dimidia quod ex constructione licer, rechangulum IBN, ad recham BE, applicetur, excedens sigura quadrata, & faciat latitudinem recham EV, cui siat aqualis recha BZ, & super VZ, describatur semicirculus VLZ, aio satisfacere proposito, nam junctis

LA, LB, & demissa perpendiculari LO, cuius primus casus sit inter, E, & B, paret ex demonstratis ad propositionem tertians Appolloni; triangulum E O B, und cum rectangulo V EZ, sive N B I, acquari quadrato, O L, addatur utrinque quadratum O B, rectangulum E B O, und cum N BI, acquabitut quadrato LO, & quadrato O B, duplicetur rectangulum E B O, bis, sund cum rectangulo N B I, bis, sive folo A B I, acquabutut quadratis LO, O B, bis, sive A B, in B O, semel und cum A B, in B I, acquabutur quadratis LO, O B, bis, sund cum rectangulo sund in the sin B I, acquabutur quadratis LO, O B, bis, una cum rectangulo sund to N E, in O B, bis, sive I B O, semel, ex constructione utrinque auscretur quadratum O B, supererit A O B, und cum A B I, acquale quadrato LO, bis, quadrato O B, semel, & rectangulo I B O, utrinque I B, in B O, auscratur nempe il line ex rectangulo A B I, supererit A O, in O B, und cum A O, in B I, sine solum rectangulum I O A, acquale quadrato LO, bis & quadrato O B, semel, Addatur utrinos quadratum A O, etir rectangulum I O A, quadrato A O, O B, und cum LO, quadrato bis, acquale, id est duobus tantum quadratis A L, & L B, quod cart faciendum. Ccasius alsos prætermito.

# PROPOSITIO VII.

I in circulo positione dato sit datum punctum, perque ipsum agatur quædam recta slinea, & in ipsa punctum extra sumatur, sit autem quod sit à linea ducta usque ad punctum intra datum æquale ei quod à totà & extra sumptà, yel soli vel unà cum eo, quod duabus quæ intra circulum portionibus continetur, punctum extra sumptum positione datam rectam lineam continget.

Hare propositio duas habet partes, quarum prior est apud ipsum Pappum propos. 157. Illinit februmi, secunda per additionem aqualium ex priore derivari facilè potest. Pappi initur demonstrationem tantum adducemus.

Sit circulus circa diametrum AB, & AB, producatur sitque ad quamlibet rectam lineam DE, perpendicularis; rectangulo autem AFB, aquale ponatur quadratum ex

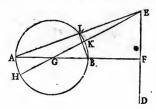

FG, dico fi quodeunque fumatur punctum ut E, atque ab co ad punctum G, recta linea ducta producatur ad H, rectangulum ctiam H E K, quadrato ex E G, æquale effe, jungantur A E, B L, crit angulus ad L, rectus, fed & rectus qui ad F, rectangulum igitur A E L, eft æquale, & rectangulo A F B, & quadrato ex F E, quoniam enim angulus A L B, rectus eft, æqualis recto A F E, funt quatuor puncta L, B, F, E, in circulo ac proptere rectangulum F A B, æquale rectangulo E A L, quadratum autem ex A E, eft æquale duobus quadratis A F, F E, fed quadrato ex A E, æqualia funt urtaque rectangula A E L, E A L, & fimiliter quadrato ex A F, æqualia tertaque rectangula A E B, F A B, & quadrato ex A F, æqualia funt rectangula A F B, F A B, & quadrato ex A F, æqualia funt rectangula A F B, F A B, & quadrato ex A F, æqualia funt rectangula A F B, F A B, & quadrato ex A F, æqualia funt rectangula A F B, F A B, & quadrato ex A F, æqualia funt rectangula A F B, F A B, & quadrato ex A F, æqualia funt rectangula A F B, F A B, & quadrato ex A F, æqualia funt rectangula A F B, F A B, & quadrato ex A F, æqualia funt rectangula A F B, F A B, & quadrato ex A F, æqualia funt rectangula A F B, F A B, & quadrato ex A F, æqualia funt rectangula A F B, F A B, & quadrato ex A F, æqualia funt rectangula A F B, F A B, & quadrato ex A F, æqualia funt rectangula A F B, F A B, & quadrato ex A F, æqualia funt rectangula A F B, F A B, & quadrato ex A F, æqualia funt rectangula A F B, F A B, & quadrato ex A F, æqualia funt rectangula A F B, F A B, & quadrato ex A F, æqualia funt rectangula A F B, F A B, & quadrato ex A F, æqualia funt rectangula A F B, F A B, & quadrato ex A F, æqualia funt rectangula A F B, F A B, & quadrato ex A F, æqualia funt rectangula A F B, F A B, & quadrato ex A F, æqualia funt rectangula A F B, F A B, & quadrato ex A F, æqualia funt rectangula A F B, F A B, & quadrato ex A F, æqualia funt rectangula A F B, F A B, & quadrato ex A F, æqualia funt rectangula A F B, F A B, & quadrato ex A F, æqualia funt rectangula A F B, F A B, & quadrat

drato ex FE, quorum rectangulum FAB, est æquale rectangulo EA'L, reliquum igitur rectangulum AEL, rectangulo AFB, & quadrato ex FE, æquale erit, rectangulum autem AEL, æquale est rectangulo HEK, & rectangulum AFB, quadrato ex FG, ergo rectangulum HEK, quadratis ex EF, EG, hoc est quadrato ex EG, est æquale.

# PROPOSITIO VIII. & Ultima.

ET si hoc quidem punctum contingat positione datam rectam lineam circulus austrem non ponatur, qua siint ad utrasque partes dati puncti contingent positione candem datam circumferentiam.

Hac propositio est conversa pracedentis & ex ea facile elici potest hujus demonstratio si contraria vià utamur.

Determinationes & casus non adjungimus quia ex constructione & demonstratione satis patent.





# DE ÆQUATIONUM LOCALIUM TRANS

mutatione, & emendatione, ad multimodam curvilineorum interse, vel cum rectilineis comparationem.

# CVI ANNECTITUR

PROPORTIONIS GEOMETRICÆ in quadrandis infinitis parabolis & hyperbolis ufus.



N unica paraboles quadratura proportionem geometricam usurpavit Archimedes. In reliquis quantitatum heterogenearum compartionibus, arithmeticae dumtaxat proportioni sese adstinixit. An ideo quia proportionem geometricam minus marayuis was est expertus? An verò quia peculiare ab illa proportione petitum artificium ad quadrandam primariam parabolam, ad ulteriores derivari vix potes? Nos certe hujusmodi proportionem quadrationum se-

raciffimam & agnoscimus, & experti sumus, & inventionem nostram quæ eadem omnino methodo & parabolas & hyperbolas quadrat, recentioribus geometris haud illibenter impertimur.

Unico quod notiffimum est proportionis geometrica attributo, tota hac methodus innititur.

Theorema hoc est: Data quavis proportione geometrica cujus termini decrescant in infinitum, est ut differentia terminorum progressionem constituentium, ad minorem terminum, ita maximus progressionis terminus ad reliquos omnes in infinitum sunptos.

Hoc posto, proponantur primo hyperbolæ quadrandæ. Hyperbolas autem desinimus infinitas diversa (eurvas, ur DSEF, quarum hæc est proprietas, ur possitis in quolibet angulo dato RAC, ipstrum asymptotis restis A, AC, in infinitum, si placet, non secùs ac ipsa curva extendendis, & ductis uni asymptotøn parallelis rectis quibuslibet GE, H1, ON, MP, RS, &c. sit ut potestas quædam reckæ AH, ad potestatem similem reckæ AG, ita potestas reckæ GE, vel similis vel diversa præcedente, ad poteskatem ipsi homogeneam reckæ H1, poteskates autem intelligimus, non so-

lum quadrata, cubos, quadratoquadrata, &c. quarum exponentes funt. 2.3. & 4. &c. fed ctiam latera fimplicia, quorum exponens effunitas. Aio itaque omnes in înfinitum hujufmodi hyperbolas, unicâ demptâ, quæ Apolloniana eff, five primaria, beneficio proportionis geometricæ uniformi & perpetua methodo quadrati posfe.

Exponatur, si placet, hyperbola, cujus ea sit proprietas, ut sit semper ut quadratum rectæ HA, ad quadratum rectæ AG, ita recta GE, ad rectam HI, & ut quadratum

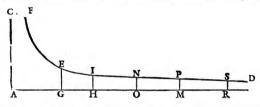

OA, ad quadratum AH, ita recta HI, ad rectam ON, &c. Aio spatium infinitum, cujus basis GE, & curva ES. ex uno latere, ex alio vero a simptotos infinita GOR, æquari spatio rectilineo dato. Fingantur termini progressionis geometricæ in infinitum extendendi, quorum primus sit AG, secundus AH, tertius AO, &c. in infinitum, & ad se se per approximationem tantum accedant quantum satis sit ut juxta Methodum Archimedram, parallelogrammum rectilineum sub GE, in GH, quadrilineo mixto GHE, adequetur, ut loquitur Diophantus, aut seré æquetur.

# GE, in GH.

Item ut priora ex intervallis rectis proportionalium GH, HO, OM, & similia fint serè inter se aqualia, ut commodè per desposi su dollarso, per circumscriptiones & inscriptiones Archimedæa demonstrandi ratio institui possit, quod semel monuisse sufficiat, ne artificium quibussibet geometris jam satis notum inculcare sepius & iterare cogamur.

His pofitis, cum fit ut AG, ad AH, itta AH, AO, & ita AO ad AM, crit pariter ut AG, ad AH: ita intervallum GH, ad HO, & ita intervallum HO, ad OM, &c. Parallelogrammum autem füb EG, in GH, crit ad parallelogrammum füb HI, in HO, ut parallelogrammum füb HI, in HO, ad parallelogrammum füb HO, in OM, cùm enim ratio parallelogralemi füb GE, in GH, ad parallelogrammum füb HO, in HO, componatur ex ratione reckæ GE, ad reckam HI, & ex ratione reckæ GH, ad reckam HO: fit autem ut GH, ad HO, ita AG, ad AH, ut præmonuimus. Ergo ratio parallelogrammi füb EG, & GH, ad parallelogrammum füb HI, in HO, componitur ex ratione GE, ad HI, & ex ratione AG, ad AH, für ut GE, ad HI, ita ex conftructione HA, quadratum, ad quadratum GA, five propter proportionales: ita recka AO, ad reckam GA. Ergo ratio parallelogrammi füb EG, in GH, ad parallelogrammium füb HI, in HO, componitur ex ratione AO, ad AG, & AG, ad AH, fed ratio AO ad AH, componitur ex illis duabus. Ergo parallelogrammum füb GE, in GH, eff ad parallelogrammum füb HI, in HO, componitur ex illis duabus. Ergo parallelogrammum füb GE, in GH, eff ad parallelogrammum füb HI, in HO, ut OA, ad HA; für ut HA, ad AG.

Similiter probabitur patallelogrammum sub H I, in H O, esse a parallelogrammum sub O N, in O M, ut A O, ad H A, sed tres rectæquæ constituunt rationes parallelogrammorum, rectæ nempe A O, H A. G A, sunt proportionales ex constructione.

Ergo parallelogramma in infinitum sumpta sub GE, in GH, sub HI, in HO, sub ON, in OM, &c. erunt semper continue proportionalia in ratione reduct HA. ad GA. Est igitur ex theoremate hujus methodi constitutivo ut GH, differentia terminorum rationis ad minorem terminum G A, ita primus parallelogrammorum progressionis terminus, hoc est parallelogrammum sub EG, in GH, ad reliquos in infinitum parallelogrammos, hoc est ex adaquatione Archimedaa ad figuram sub HI, asymptoto HR, & curva in IND, in infinitum extendenda contentam. Sed ut HG, ad GA, ita fumpta communi latitudine recta GE, parallelogrammum fub GE, in GH, ad parallelogrammum fub GE in GA. Est igitur ut parallelogrammum fub GE, in GH, ad figuram illam infinitam, cujus bafis HI, ita idem parallelogrammum fub GE, in GH, ad parallelogrammum fub GE, in GA, ergo parallelogrammum fub GE, in GA, quod est spatium rectilineum datum, adæquatur figuræ prædictæ. Cui si addas parallelogrammum sub GE, in GH, quod propter minutissimos The quarte evanescit & abit in nihilum, superest verissimum, & Archimedra licer prolixiore demonstratione facillimè firmandum, parallelogrammum A E, in hac hyperbolæ specie, æquari figuræ sub base GE, asymptoto GR, & curva ED, in infinitum producenda contenta. Nec operofum ad omnes omnino hujusmodi hyperbolas, una, ut diximus, dempta, inventionem extendere.

Sit enim ea alterius, si placet, hyperbolæ proprietas, ut sit GE, ad HI, ut cubus recta H A, ad cubum recta G A, & sic de reliquis. Exposita ex more infinita proportionalium, ut supra serie fient proportionalia parallelogramma EH, 10, MN, ut suprà in infinitum. In hoc verò casu parallelogrammum primum erit ad secundum, secundum ad tertium, &c. ut reca A O, ad G A, quod statim compositio proportionum manifestabit. Erit igitur ut parallelogrammum EH, ad figuram, ita recta OG. ad G A, & sumpta communi latitudine GE, ita parallelogrammum sub O G, in GE, ad parallelogrammum sub GE, in GA, est igitur ut parallelogrammum sub OG, in GE, ad parallelogrammum fub GE, in GH, ita parallelogrammum fub GE, in GE, ad parallelogrammum sub GE, in GH, ita parallelogrammum sub GE, in GH, ad figuram & vicissim ut parallelogrammum sub OG, in GE, ad parallelogrammum sub GE, in GH, ita parallelogrammum sub GE, in GA, ad figuram. Ut autem parallelogrammum fub O G, in G E, ad parallelogrammum fub H G, in GE; ita OG, ad GH, five 2. ad 1. ea adæquatione, intervalla enim basi proxima facta funt ex constructione ferè æqualia. Inter se ergo in hac hyperbola parallelogrammum E G A, quod est æquale spatio rectilineo dato, est duplum figuræ sub base G E. asymptoto GR, curva ESD, in infinitum producenda contenta.

Similis in quibuslibet aliis cassus habebit locum demonstratio, nisi quod in primaria, sive Apolloniana & simplici hyperbola deficit e à solà ratione methodus; quia in hac patallelogramma E H, IO, N M, sunt semper inter se æqualia; atque ideo cum termini progressionis constitutivi, sint inter se æquales, nulla inter eos est differentia,

quæ totum in hoc negotio conficit mysterium.

Demonstrationem qua probatur spatia in hyperbola communi parallelogrammis contenta, esse semple inter se æqualia, non adjungimus, cum statim per se ipsa se prodat; se ex hac unica proprietate quæ asserti in ea specie esse ut GE, ad HI, ita HA, ad GA, sacillime derivetur.

Eadem ratione parabolæ omnes omnino quadrantur, nec est ulla quæ ab artificio

nostræ methodi, ut sit in hyperbolis, possit esse immunis.

Unicum in parabola, si lubet, primarià & Apollonianà adjiciemus exemplum, cujus exemplo reliqua oumes in quibusliber in infinitum parabolis demonstrationes expedientur. Sit semiparabole primaria A G R E, cujus diameter C B, semibasis A B, sumptis autem applicatis I E, O N, G M, &c. sit semper ut quadratum A B, ad quadratum



IE, ita recta BC, ad CE, & ut quadratum IE, ad quadratum ON, ita recta EC, ad C N, & sic in infinitum ex proprietate specificæ paraboles Apollonianæ. Intelligantur ex more methodi recta BC, EC, NC, MC, HC, &c. in infinitum continue proportionales. Erunt etiam, ut superius probatum est, proportionalia parallelogramma, AE, IN, OM, GH, &c. in infinitum. Ut cognoscatur ratio parallelogrammi AE, ad parallelogrammum IN, recurrendum ex methodo ad compositionem proportionum, componitur autem ratio parallelogrammi A E, ad parallelogrammum IN, cx ratione AB, ad IE, & ex ratione BE, ad EN. Cum autem fir ut AB, quadratum, ad I E, quadratum, ita B C, ad CE, si inter B C, & C E sumatur media proportionalis CV, item inter E C, & N C, media proportionalis YC, erunt continuè proportionales recta BC, VC, EC, YC, NC, & ut BC, ad EC, ita erit BC, quadratum ad V C, quadratum, fed ut B C, ad E C; ita quadratum A B, ad quadratum E I, Ergo ut A B, quadratum ad E I, quadratum, ita crit B C, quadratum ad V C, quadratum : & ut AB, adIE, ita crit BC, ad VC, ratio igitur parallelogrammi AE, ad paral lelogrammum I N, componetur ex ratione B C, ad V C, five V C, ad C E, five E C ad Y C; & ex ratione B E, ad E V, five ex superius demonstratis B C, ad CE, Ratio autem quæ componitur ex his duabus rationibus, BC, nempe ad CE, & CE, ad CY, est eadem quæ ratio BC, ad CY, igitur parallelogrammum AE, est ad parallelogrammum IN, ut BC, ad YC, ideoque ex theoremate methodi constitutivo, parallelogrammum A E, crit ad figuram I R C H E, ut recta B Y, ad rectam B C, ideoque ut idem parallelogrammum A E, ad totam figuram A IGRCB, ita recta BY, ad totam diametrum BC, ut autem recta BY, ad totam diametrum BC, ita sumptá communi latitudine A B, parallelogrammum sub A B in BY, ad parallelogrammum sub AB, in BC, sive parallelogrammum BD, ducta AD, diametro parallelà occurrente tangenti CD, in D, ergo ut parallelogrammum AE, ad totam figuram semiparabolicam ARCB; ita parallelogrammum sub AB, in BY, ad parallelogrammum BD; & viciffim ut parallelogrammum AE, ad parallelogrammum fub A B, in BY; ita figura ad parallelogrammum BD, ut autem parallelogrammum A E, ad parallelogrammum sub AB, in BY, ita propter communem latitudinem recta BE, ad BY, ergo ut BE, ad BY, ita figura ad parallelogrammum; & convertendo ut BY, ad BE, ita parallelogrammum BD, ad figuram AROB; est autem BY, ad BE, propter adequalitatem & sectiones minutissimas, que rectas BV, VE, EY, intervalla proportionalium repræsentates, serè inter se supponit aquales, ut 3. ad

2. Ergoparallelogrammum B D, ad figuram eft ut 3, ad 2, quæ ratio, congruit extrementa paraboles Archimedæo', licet ab co geometrica proportio alia ratione fuerit ufurpata 3 Methodum autem variare; & diverfam abArchimede viam fectari neceffum habuimus, quia sterilem proportionis geometricæ ad quadrandas cæteras in infinitum parabolas applicationem deprehensam iri, institudo vestigiis tanti viri non dubitamus. Demonstratio autem & regulæ generales ex nostra, methodo serè in omnibus omnino parabolis statim patebunt.

Sit enim, ut nullus ampliùs supersit dubitandi locus parabole ea de qua mentionem secit dissertatio nostra de linearum curvarum cum lineis rectis comparatione, curva



AICB, cujus balis AB, diameter BC, & fit ut cubus applicate AB, ad cubum applicatæ I E, ita quadratum rectæ B C, ad quadratum rectæ E C, & reliqua ponantur ut fupra ; series nempe proportionalium rectarum B C, E C; NC, MC, &c. item series proportionalium parallelogrammorum A E, I N, O M, &c. in infinitum. Inter BC. & E C, sumantur duz mediz proportionales V C, R C, item inter E C, & C N, sumantur etiam duz mediz proportionales SC, TC, constat ex constructione, cum ratio BC, ad EC, sit eadem rationi EC, ad NC, fore quoque continuè proportionales rectas BC, VC, RC, ECSC, TC, NC, Eff autem ut AB, cubus ad cubum IE. ita B C, quadratum ad E C, quadratum, five recta B C, ad rectam N C. Cum autem fint, ut fupra probavimus, feptem continuè proportionales, BC, VC, RC, EC, SC, TC, NC, ergo prima, tertia, quinta & septima crunt etiam continuè proportionales, ideoque erit BC, adRC, ut RC ad SC, & ut SC, ad NC. Ut igitur prima BC, ad quartam NC, ita cubus primæ BC, ad cubum secundæ RC, sed ut BC, ad N C, ita probayimus effe cubum A B, ad cubum I E. Ergo ut cubus A B, ad cubum IE, ita cubus BC, ad cubum RC sideoque ut AB, ad IE, ita BC, ad RC. Cum igitur ratio parallelogrammi AE, ad parallelogrammum IN, componatur ex ratione AB, ad IE, & ex ratione BE, ad EN, five BC, ad EC, ergo eadem parallelogrammorum ratio componetur ex ratione BC, ad R C, & BC, ad EC. Ut autem BC, prima proportionalium ad EC, quartam, ita RC, tertia ad TC, sextam. Ergo parallelogrammi A E, ad parallelogrammum IN, ratio componitur ex ratione B C. ad R C, & R C, ad T C: hocest parallelogrammum A E, est ad parallelogrammum IN, ur BC, ad TC, parallelogrammum igitur AE, ex prædemonitratis, est ad figuram IGCE, ut recta BT, ad TC; ideoque ut parallelogrammum AE, ad totam figuram AICB, ita recta BT, ad rectam BC, five sumpta communi latitudine AB, ita parallelogramimum fub AB, in BT, ad parallelogrammum fub AB, in BC. Et vicissim & convertendo, ut parallelogrammum B D, est ad figuram A I C B, ut parallelogrammum sub AB, in BT, ad parallelogrammum sub AB, in BE, sive propter communem latitudinem AB, ut recta BT, ad rectam BE, recta autem BT, continet quinque intervalla TS, SE, ER, RV, VB, qua inter se propter nostram methodum logarithmicam cenfentur æqualia. Recta autem B E, continet tria ex iis intervallis,

nempe

# Mathematica.

nempe ER, RV, VB. Ergo paralellogrammum BD, est ad totam figuram in hoc casu ut s. ad 3.

Canon verò universalis, inde nullo negotio elicietur. Patet nempe fore semper parallelogrammum B D. ad figuram AICB, ut aggregatum exponentium potestatum applicatæ & Diametri ad exponentem potestaris applicatæ, ut in hoc exemplo videre est, in quo potestas applicatæ AB, est cubus, cujus exponens B. potestas autem diametri est quadratum, cujus exponens 3. Ergo debet esse, ut jam demonstravimus, & perpetuò constabit, ut summa 3. & 2. hoc est 5. ad 3. exponentem applicatæ.

In hyperbolis autem canon non minori facilitate invenietur univerlalis. Erit enim semper in quacunque hyperbola, si recurras ad primam figuram, parallelogrammum BG, ad figuram in infinitum protenfam, RGED, ut differentia exponentium potestatum appli catæ & diametri ad exponentem potestatis applicatæ. Sit enim, exempli gratia, ut cubu s HA ad cubum G A, ita quadratum. G E, ad quadratum H I, differentia exponent ium cubi & quadrati hæcest. 3. & 2. crit 1. Exponens autem quantitatis applicatæ, hoc est quadrati, est 2. Ergo in hoc casu parallelogrammum erit ad figuram, ut 1. ad 2.

Quod attinet ad centra gravitatis, & tangentes, tam hyperbolarum, quam parabolarum, inventio dudum ex nostra methodo de maximis & minimis derivata, Geometris recentioribus innotuit, hoc est ante viginti, plus minus annos. Quod celebriores totius Galliæ Mathematici non gravabuntur fortalle exteris indicare, ne hac de re in poste-

rum dubitent.

Ex supradictis mirum, quantam opus tetragonismicum consequatur accessionem. Infinitæ enim exinde figuræ curvis contentæ de quibus nihil adhue, nec veteribus, nec novis Geometris in mentem venit, facillimam fortiuntur quadraturam. Quod in quafdam

regulas breviter contrahemus.

Sit curva, cujus proprietas det æquationem sequentem B, quad. -A, quad, æquale E, quad. (apparet autem statim hanc curvam esse circulum.) Certum est potestatem ignotam E, quad poste reduci per applicationem seu parabolismum ad latus. Possumus enim supponere E, quad. æquari B, in V,cum fit liberum quantitatem ignotam V,in notam B,ductam æquare quadrato E,ctiam ignotæ. Hoc polito B,quad. A, - quad. æquabitur B, in V. Homogeneum autem B in V, ex tot quantitatibus homogeneis componi potest, quot funt in parte aquationis correlativa, jitdemque fignis hujufinodi homogenea debent notari. Supponatur igitur B in V, xquari B in I B, in Y. Ex more enim Vietxo, vocales semper pro quantitatibus ignotis fumimus. Ergo B, quad. - A, quad. zquatur B in I, - B in Y, aquentur fingula membra partis unius fingulis membris partis alterius. Sit nempe B, quad. æquale B, in I, Ergò dabitur I, æqualis B, æquetur deinde - AG, - B, in Y, hoc est A quad. B in Y, erit extremum punctum rectæ Y ad parabolen primariam. Omnia igitur in hoc casu ad quadratum reduci possint : ideoque si omnia E, quad. ad rectam lineam datam applices, fiet folidum rectilineum datum & cognitum.

Proponatur deinde curva, cujus, hæc fit æquatio A cub. → B, in A, quad. æquale E, cub. E,cub. applicetur ad planum datum, & fit, verbi gratia, æquale B, quad. in V. Quia autem recta V, ex pluribus quantitatibus ignotis componi potest. Sit A, cub. + B in A, quad. æquale B, quad. in I + B. quad. in Y. æquentur fingula inter fe membra, hoc est A cub. æquetur B. quad. in I, orietur inde parabole sub cubo & latere. æquetur deinde B in A, quad, fecundo membro, B, quad, in Y, orietur inde parabole fub quad. & latere, hoc est primaria, quadrantur autem fingulæ ex his parabolis. Ergo aggregatum E, cuborum ad rectam datam applicatorum producit: plano-planum quantitatibus ejuídem gradus re-

ctilineis commodè aquandum.

Si sint plura in aquationibus membra, imò & sub plerisque utriusque quantitatis ignotæ gradibus involuta, ad camdem ut plurimum methodum reductionum legitimarum ope poterunt aptari.

Ex his pater, fi in priori aquatione in qua B, quad. — A quad. aquavimus E, quad

# Varia Opera

loco ipfius E, quad. ponamus B in V, posse nos aggregatum omnium V, ad restam datam applicataru m considerare tanquam planum, & quadrare. Omnes enim V,nihil aljud fiint quàm omnia E quad. divisa per B restam datam. Item in secunda æquatione omnes V,nihil aliud funt quàm. omnes E cubi divis per B, quadratum datum. Igitur tam in prima quàm in secunda figura omnes V, faciunt figuram æqualem spatio restilineo dato.

Hoc autem opus fit per fynærefim, & expeditur, ut patet, per parabolas.

Sed non minus quadrationum ferax est opus per diæresim quod per hyperbolas, aut solas, aut parabolis mixtas, commodè pariter expeditur.

Proponatur, si placet, curva ab æquatione sequenti oriunda.

B, cub. cub. + BQC in A, + A cub. cub. on E quad.

A quad. quadr.

Ex jam suppositis E quad. porest fingi æquale B in V, sive ut tria hine & inde membra sint in utraque parte æquationis. B in V, porest æquari B in O, → B in I, → B in Y Quo peracto.

B cub. cub. + B Q V cub. in A + A cub. cub. aquabitur.

A quad. quadr.

B in O. | B in I → B in Y. Et æquando fingula membra fingulis B cub. cub. æquabitur B in O.

AQQ.

Et omnibus in A, qu. qu. ductis B, cub. cub. æquabitur A qu. qu. in B in O. Et omnibus abs B divisis B, quad, cub. æquabitur A qu. qua. in O. quæ est æquatio ad unam ex hyperbolis, ut patet. Æquationes enim hyperbolarum constitutivæ continent ex una parte quantitatem datam s ex aliá verò id quod sit sub potestatibus duarum quantitatum ignotarum.

Secundum membrum æquationis dat BQC in A. Sive B, qu. cub.æquale B in I.

A qu. qu. A cub.

Et omnibus in A cub. ductis & abs B divifis, fit B qu. qu.  $\alpha$ quale A cub, in I, qu $\alpha$  est  $\alpha$ quatio alterius hyperbola à priore diversa. Denique tertium membrum est A cub. cub.

A qua. qua.

Hoc cft A, qu. xquale B, in Y, qux est xquatio ad parabolen.

Patet itaque in præcedente æquatione omnes V, ad rectam datam applicatas æquari ípatio rectilineo dato. Summa enim duarum hyperbolarum quadrationi obnoxiarum, & nnius parabolæ dant ípatium æquale rectilineo vel quadrato dato.

Nihil autem vetat quominus singula membra numeratoris separatim denominatori applicemus, ut jam saetum est. Eodem enim res recidit, quo si integrum numeratorem ex tribus membris compositum eidem denominatori semel applicemus. Ita enim singula aquationis membra singulis homogenei correlatis positum commodè comparari.

Proponatur ctiam B, qu. cub. in A, - B, cub. cub. Æquari E cub.

A cub.

Fingatur E cub. æquari B, qu. in V, five propter duo membra homogenei correlati B,qua. in I, -+ B, qu. in Y. Fiet B qu. cub. in A, five B qu. cu. æquale B qu.in I.

A cub. A Q.

& omnibus in A qu. ductis , & abs B, qu. divitis, fiet B, cub. aquale A, qu. in I. qua est aquatio ad unam de hyperbolis quadrandis.

Ponatur deinde secundam homogenei membrum B, cub. aquari B qu. in Y,

Acub

Igitur omnibus in A,cub. ductis & abs, B,qu. divisis fiet B, qu. qu. æquale A, cub. in Y, quæ est æquatio unius ex hyperbolis quadrationi obnoxiis constitutiva. Datur igitur recurrendo ad primam æquationem in rectilineis summa omnium E, cuborum in hac specie ad certam rectam datam applicatorum.

Sed & ulteriùs progredi, & opus tetragonismicum promovere nihil vetat-



Sit in quartà figurà curva quælibet, ABDN, cujus basis HN, diameter HA, applicatæ ad diametrum, CB, FD, & applicatæ ad basim, BG, DE, & decrescant temper applicatæ à basis ad verticem, ut hic, HN, est major FD, & FD, major est CB, & sic semper. Figura composita ex quadratis HN, FD, CB, ad rectam AH, applicatis, hoc est solidum sub CB, quadrato in CA, & sub FD, quadrato in FC, & sub NH, quadrato in HF, æqualis est semper figuræ sub FD, quadrato in FC, & sub NH, quadrato in HF, æqualis est semper siguræ sub FD, in GH, bbs, in GH, DE, in EH, bis sumptis, & ad basim HN, applicatis; shoc est solido sub BG, in GH, bis in GH, & sub DE, in EH, bis in EG, &c. utrimque in infinitum. In reliquis autem in infinitum præstantibus, cadem sacilitate sit reductio homogeneorum ad diametrum, ad homogenea ad basim. Quæ observatio curvarum infinitarum hactenus ignoratum, detegit quadrationem.

Omnes enim cubi HN, FD, CB, ad re@am AH, fimiliter applicati, aquales funda aggregato produ@orum ex BG, in GH, quadratum, & ex DE, in EH, quadratum ad rectam HN, fimiliter ut fupra applicatorum, & tere fumptorum; hoe eft planoplanum fub CB, cubo in CA, & fub DF, cubo in FG, & fub HN, cubo in HF, aquatur fummar planoplanorum ex BG, in GH, quadratum in HG, & ex DE, in EH, quadratum in EG, ter fumpta.

Aggregatum verò quadrato quadratorum HN, FD, CB, ad rectam AH, applicatorum aquatur quadruplo fumma plano planorum sub BG, in GH, cubum, & sub DE, in EH, cubum ad rectam HN, similiter ut supra applicatorum.

Inde emanant infinitæ, ut statum patebit, quadraturæ.

Esto enim, si placet, curva illa ABDN, ejus naturæ, ut data base HN, & diametro HA, diameter data AH, vocetur in terminis analyticis B. Ipsa verò HN, basis data vocetur D. Qutelibet applicato FD, vocetur E, & qualibet HF, vocetur A; & stit, verbi gratia, æquatio curvæ constitutiva B, quad. — A qu. æquate E, quad. (quod in circulo ita se habet: ) Come ergo ex prædicto sheoremate universati omnia E, quadrata, ad rectam B, applicata ad bassim HN, sive ad D, applicatis, sint æquatia omnibus productis ex HG, in GB, sint autem omnia E, quadrata æqualia ad B, applicata spito rectilineto curvo, ut superius probatum est. Ergo omnia producta ex HG, in GB, sint sumena, con considerato, and con control data ex HG, in GB, and bassim D, applicata, continent spatium rectilineto maturm. Ergo sumendo dimidium, omnia producta ex HG, in GB, ad bassim D, applicata,

erunt aqualia spatio rectilineo dato. Ut autem facillima, & nullis asymmetriis involuta fiat translatio prioris curvæ ad novam; ira constanti artificio, quæ est nostra metho-

dus, operari debemus.

Sit quodlibet ex productis ad basim applicandis, HE, in ED, cum igitur FD, sive HE, ipfi parallela vocetur in analyfi E, & FH, five DE, ipfi parallela vocetur A. Ergo productum sub H E, in E D, vocabitur E in A. Ponatur illud productum E in A, quod fub duabus ignotis & indefinitis rectis comprehenditur æquari B in V, fivè producto ex B, data in V, ignotam, & intelligatur E P, in directum ipfi D E, posita zquari V, Ergo B in V, aquabitur A. Cum ergò B, qu. - A, quad. aquetur ex proprie-

tate specifica prioris curvæ ipsi E, qu. Ergo subrogando in locum A, ipsius novum valorem B, in V, fiet B, quad. in E, qu. - B, quad. in V, quad. aquale E, quad.

quad. five per antithesim B; quad. in E, qu. - E, qu. qu. æquale B, qu. in V, quad. quæ est æquatio novæ HOPN, curvæ ex priori oriundæ constitutiva, in qua cum omnia producta ex B, in V, dentur, ut jam probatum est, si omnia ad B, applicentur dabitur fumma omnium V, ad basim applicatarum : hoc est dabitur planum H O PN, rectilineis; ideoque ipsius quadratura.

Sit, secundi exempli gratia, aquatio prioris curva constitutiva B, in A, quad. -A cub. æquale E, cub. summa omnnium E, cuborum ad diametrum B, applicatorum dabitur: ideoque summa omnium productorum ex quadratis HE, in ED, ad bafim applicatorum. Productum autem ex HE, quadrato in ED, fit in terminis analyticis E, quad, in A, quod fingatur aquari B, quad. in V, & recta. E P, ut supra, aqualis V, Ergò B, quad. in V, æquabitur A. E quad.

Si igitur in locum A, subrogemus jam agnitum illius valorem B, quad. in V.

Et omnia juxta analyseos præcepta sequamur, siet B, quad. cub. in V. quad. in E. quad. - E, cub. cub. cub. aquale B, cub. cub. in V, cub. qua cft aquatio nova H O P N, curvæ ex priore oriundæ constitutiva, in quâ cùm omnia producta B, qu. in V, ad basim D, applicata dentur, omnibus per B, quadratum datum divisis, dabitur summa omnium V, ad basim D, applicatarum ideóque quadratura figura HOPN, & est generalis ad omnes omnino casus extendenda in infinitum methodus.

Notandum porro, & accurate advertendum in translationibus curvarum, quarum applicate ad diametrum versus basim decrescunt, aliam omnino viam analystis incun-

dam, à præcedenti diversam.

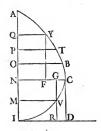

Sit enim in quinta figura prior curva IV CBTYA, cujus diameter AI, applicatæ MV, NC, OB, PT, QY, & ejus curvæ ea fit natura, ut applicatæ verfus basim MV, semper decrescant, donec ad basim perveniant, ita ut MV, sit minor quam NC. Rurfus autem ita curva versus A, per tramitem CBYA, inflectatur, ut CN, fit major quam BO, BO, major quam PT, PT, major quam QY, &c. ita ut omnium applicatarum maxima fit C N, fi in hoc cafu quæramus translationem quadratorum MV, NC, ad basim, ca non comparabimus productis sub IR, in RV, ut fupra : quia jam ex theoremate generali fuppofitum est omnia quadrata MV, NC, æquari productis fub V G, in G N, cum C N, maxima applicatarum poffit & debeat considerari ut basis respectu curvæ, cujus vertex I. Quadrata igitur M.N. N.C., in curva quarum applicatæ decrefcunt versus basim, comparabuntur in hoc casu productis GV, in GN, hoc est, ut ad terminos analyticos equatio in hac figura perveniat, fi MI, vel RV, vocctur A, & ipfa MV, five RI, vocctur E, ipfaque CD, five GR. quæ ductæ per terminum maximæ applicatarum, ipfi diametro parallelæ, est æqualis: ideoque facile ex nostris methodis invenienda; rectæ datæ Z, æqualis supponatur, fiet productum ex G V, in G N, æquale producto ex Z, in E, - A in E: ideoque omnia quadrata MV, NC, usque ad maximam applicatam comparabuntur productis Z, in E - A in E, ad basim I D, applicandis. Reliqua verò quadrata CN, BO, PT, comparabuntur productis ex YF, in FN, que in terminis analyticis equivalebunt A in E, Z in E. Quibus ita stabilitis facillime ex priore curva nova versus basim derivabitur; idemque in aliis omnino applicatarum potestatibus erit observandum.

Ut autem pateat novas ex nostra hac methodo emergere quadraturas, de quibus

nondum recentiorum quisquam est aliquid subodoratus.

Proponatur pracedens curva, cujus aquatio B, quad. cub. in A - B. cub. cub

æquale E, cubo.

Dantur omnes E, cubi in restilincis, ut jam probatum est. Quibus ad basim translatis, siet ex superiori methodo B, qu. in V, æquale A, & omnibus secundum attem

novo ipfius A, valore accommodatis, evadet tandem nova æquatio quæ dabit eurvam ex parte bafis, eujus æquatio dabit E, cub.  $\rightarrow$  V, cub. æquale B in E, in V, quæ est eur va Schotenii, eujus constructionem tradit in sectione 25. miscellanearum  $\beta$ pag. 493. Figura itaque curva AKOGDCH, quæ apud illum authorem delineatur ex su

per ioribus præceptis quadrationem suam commodè nanciscetur.

Notandum autem de curvis in quibus aggregatum porestatum applicatatum datur, formari non solum curvas ad basim quadrationi obnoxias, sed etiam alias curvas ad diametrum facilè quadrandas. Si enim in 4. figura supponatur æquatio curva constitutiva, ut superius diximus B, quad. — A, qu. æquale E, quad. non solum ex ea derivabitur nova curva ad basim, cujus æquatio est B, qu. in E, qu. — E qu. quad. æquale B, qu. in V, quad. Sed etiam nova curva ad diametrum æquando potestatem applicatæ quæ est E, qu. producto B, in V. Dabuntur enim omnia producta B, in V, ad diametrum applicata. Et omnibus per B, diviss, dabuntur ponnes V, diametro applicatæ ideoque quadraturæ curvæ novæ ex priori versus diametrum oriundæ, cujus æquatio erit B, qu. — A qu. æquale B in V. Unde statim apparet novam illam curvam versus diametrum este parabolen. Hujussmodi autem transmutationum benesicio non solum ex prioribus curvis oriuntur nouæ; sed itur nullo negotio à parabolis ad hyperbolas, & ab hyperbolas, & a parabolas, ut experientià constabit.

Sicut autem à curvis in quibus dantur potestates applicatatum, fit pracedentis ope analyseos translatio ad curvas, in quibus latera applicatarum in rectilineis dantur: lat de curvis in quibus dantur latera applicatarum, devenitur facile ad curvas, in quibus potestates applicatarum dantur. Cujus rei exemplum esto curva, cujus requatio B, qui

Dh and to Google

in E, qu. - E, qu. qu. aquale B, qu. in V, qu. in hac enim aquatione, ut jam probatum est, dantur omnes V, Ponatur V, aqualis esse A, in E, & subrogando in locum

ipsius V, novum ipsi assignatum valorem, A in E, fict B, qu. in E, qu. - E, quad.

quad.  $\alpha$ quale A qu. in E, qu. & omnibus ab E, qu. divifis, remanchit B, qu. E, qu.  $\alpha$ quale A, qu. five B, qu. A, qu.  $\alpha$ quale A, qu. Dabuntur igitur in hac novâ curvâ, quam apparet effe circulum, omnia E, quadrata.

Quodi fex primă curvă în quâ dantur latera applicatarum, quæratur nova in quâ dentur cubi applicatarum, eadem methodo utendum, modo poteftates ignotarum conditionarias ufurpemus. Proponatur enim curva quamfuperius ex alia deduximus, & fit illius æquatio B, qu. cub. in V, quad. in E, qu. – E, cub. cub. cub. æquale B, cub. cub. in V, cub.

Probatum est in illa dari aggregatum omnium V, hoc est latera applicatarum.

Ut itaque ex câ nova curva derivetur in qua omnes cubi applicatarum dentur, ponatur V, æquari E, qu. in A, & in locum V, fubilituatur novus iste quem ipsi

assignavimus valor, siet tandem operando secundum præcepta ártis, æquatio in B, in A, qu. — A cub. & E, cub. quæ dabit curvam in qua omnes E, cub. cubos applica-

tarum repræsentantes dabuntur.

Ex hac autem methodo non folum dantur & inveniuntur quadrationes infinita, nondum Geometris cognita, fed multa etiam pariter infinita deteguntur curva, quarum quadratura fupponendo fimpliciores quadratura, tu circuli, ut nyperbola, ut aliarum expediuntur. Exempli gratia, in aquatone circuli, in qua B, qu.— A, qu. aquatur E, qu. dantur quidem in rectilineis omnes applicatarum poteflates, quarum exponentes fignantur numero pari, ut omnia quadrata, omnia quadrato quadrata, omnes cubo cubi, &c. Sed poteflates applicatarum, quarum exponentes fignantur numero impari, ut omnes E, cubi, omnes E, quad. cubi, dantur rantum in rectilineis fupponendo ipfam circuli quadraturam, quod non est operofum demonfitare, & in praxim redigere, tam quam corollarium methodi precedentes.

Plerumque autem usuvenit ut iteranda, vel bis, vel etiam sapius sint operationes

ad inquirendam curz propositz dimensionem.

Proponatur, exempli gratià, curva, cjus æquatio sequens spectem determinet B, cubæqualis A , quad in E , + B , qua in E.

Si dantur omnes E, crgo dantur omnia sub rectà datà, (B, videlicet) in E, rectangula Rectangulum B, in E, invertendo superiorem, de qua egimus in principio dissertationis methodum, aquetur quadrato O, qu. Ergo O, quad. aquabitur E. Et

fubstituendo in locum E, novum hunc ipsi assignatum valorem, siet B, qu. qu. æquale A, Qu. in O, qu.  $\rightarrow$  B, qu. in O, qu. Et hæc sit prima operatio, quæ est inversa ejus quam initio hujus dissertationis præmissmus, & quæ novam curvam exprimit, in quâ inquirendum restat an dentur omnia O, quad. Recurrendum igitur as secundam methodum, cujus beneficio ex quadratis applicatarum latera novæ curvæ inquirimus.

Ponatur B, in V, ex superiore quam secundo loco exhibuimus methodo aquari A,

Hæverð omnia, & ad inventionem rectarum curvis æqualium, & ad pleraque alia non fatis hacterus indagata problemata infervire statim experiendo \*\*\*\* analysta deprehender.



Sit in fextà figura parabole primaria A, B, C, cujus axis CB, applicata CD, aqua lis axi CB, & recto lateri BV, fiantque BP, PL, LG, fingulæ æquales axi CB, & ipfi fie directum fumatur in curva quodvis punctum, ut F, & datis infinitis BX, PS, LO, ipfi CD, parallelis, ducatur FXSOK, parallela axi occurrens rectis PS, LO, in punctis S, & O, & fiat ut fumma rectarum FX, XS, five ut tota FS, ad SO, it a SO, ad OK. Et fumptis fimiliter punctis DE, fiat ut DR, ad RN, it a RN, ad NI, & ut EQ\_ ad QM, ita QM, ad MH. Et intelligatur curva infinita per puncta GHIK, &c. incedens, cujus afymptotos crit recta infinita LO. Curva hæc GHIK eft ea cujus species à superiori æquatione determinatur, in qua B, cub. aquatur A, qu. in E, +B, quad. in E, Aio itaque ex jam tradità operationum analytica iteratione, spatium KIHGLMNO, in infinitum versits puncta KO, extendendum, æquale efte circulo, cujus dameter eft axis BC, Hanc verò quæftionem ab erudito Geometra nobis propositam, ita statim expedivimus.

Eâdem methodo spatium à Dioclara comprehensum quadravimus, vel ad circuli

quadraturam reduximus.

Sed elegans inprimis operationum iteratio evadit, cum ab altioribus applicatarum poteflatibus, ad deprefliores, vel contra à depreflioribus ad altiores analysis ip-sa transcurrit; cui methodo præsertim debeatur inquisitio summæ applicatarum in quacumque curva proposita, & multa alia problemata tetragonismica. Proponatur, verbi gratià, curva, cuijus æquatio B, qu. — A, qu. æquale E, qu. quam statim apparet esse circulum. Quæritur summa cuborum applicatarum, hoc est summa E, cuborum. Si dantur omnes E, cubi. Ergo per præcedentes, secundum potestatis conditionem, methodos, ex ea curva potestalia ad bassim derivati, in quà dabitur summa applicatarum. Ponatur igitur ex methodo B, qu. in O, æquari A. Ergo substituendo in lo-

cum A, jam affignatum ipfi valorem, fict ex methodo B, qu. in E, qu. qu. -E, cub. G 4

cub. æquale B, qu. qu. in O, qu. quæ ett æquatio curvæ, in qua omnes O, dantur ex fuppolitione quam fecimus in primà curvà, dari omnes E, cubos. Cum igitur in hac nova curva omnes O, dentur, ex ca derivetur tertia, in qua quarantur quadrata applicatarum, non verò cubi, ut in priore curvà jam suppositum est. Fingatur igitur ex noftra qua in quadratis, ut jam fupra diximus, uturpatur methodo E, in V, aqua-

ri O. Ergo B, qu. in E, qu. qu. - E, cub. cub. æquabitur B, qu. in E, qu. in V, quad. Et omnibus abs E, qu. divisis fiet B, qu. in E, q. - E, qu. qu. æquale B, qu. in V, quad. Et in hac curva omnes E, quadrati dantur. Si igitur ex hac curva quæramus aliam in qua omnes applicatæ dentur', ponatur, fi placet, E, quad. æquale B, in Y. Ergo in ultima hac æquatione B, in Y - Y quad. æquabitur V, qu. Et cum in superiore dentur omnes E, qu. dabuntur in ista omnia rectangula B, in Y, ideoque omnes Y. Cum ergo omnes Y, dentur in hac ultima curva, quæ est circulus ut patet. Igitur ca tantum conditione dantur, si supponas dari circuli quadraturam. Regrediendo igitur ab hac ultimà, in qua delinit nostra analysis, curva, ad prom, patet omnes applicatarum ad circulum cubos dari, fupponendo circuli quadraturam. Idem de quadratocubis, de quadratoquadratocubis, & cateris in infinitum gradus imparis potestatibus demonstrare est in promptu. Sed multiplicatur numerus curvarum, prout altior est, de qua inquirimus, potestas. Nec est difficilis ab analysi ad sýnthesim, & ad verum quadrandæ figuræ calculum regreffus.

Sapiùs autem contingit, & miraculi instar est per plurimas numero curvas incedendum & expatiandum esse analysta, ut, ad simplicem aquationis localis proposita dimensionem perveniatur.

Proponatur, exempli causă  $\frac{B^7 \text{ in } A - B^8}{A^6}$  æquari E, qu.

Cum supponatur dari quadratura figura ex hac aquatione oriunda; dabuntur omnes A. Ergo omnes B, in A, quæ si æques quadrato ignoto O, qu. dabuntur omnes O, qu. & A, æquabitur  $\frac{O q}{B}$  ideoque fiet æqu. inter  $\frac{B^{13} \text{ in } O \text{ qu.} - B^{14}}{O}$  & E, q. ex hac novâ curvâ, aliâ methodo, de quâ toties egimus, deducetur tertia, in quâ quia dantur omnes O, quadrati, ponatur O xquari E, ergò fict æquatio inter  $\frac{B^{1\circ} \text{ in } O q - B^{1\circ}}{O^{1\circ}}$  Et V, quadr. unde deducetur quarta curva, in qua dabuntur omnes O, ideoque omnes V, Si dantur omnes V.Ergogx prima methodo dantur omnia fub B, in V, rectangula, fit B, in V, aqualeY, quadrato: ideoque Y quad. aquabitur V,

fiet aquatio inter B 13 in O qu. - B 14 & Y4 unde orietur quinta curva in quâ da-

buntur omnes Y, quadr. Ex illo folita methodo deducatur alia curva, & fiat B in I, æqualis O. v

Omnibus secundum pracepta analyseos peractis siet B 4 in Y 4 in I, quad. - B 4 in Y's aquale I's unde orietur fexta curva, in quâ dabuntur omnes I, ideoque omnes I. Ex câ contrarià quam jam sæpius inculcavimus methodo, quæratur alia curva in

- æqualis Y, (nihil enim vetat defequa dentur quadrata applicatarum, & sit B ctu vocalium, ad priores supra usurpatas recurrere,) fiet B, qu. in A 4-A6 æquale B, qu. in I $^4$ , unde orietur curva septima, în qua omnia I, quadrata dabuntur. Reducantur ad latera, notă & Lupius iterată superius methodo, & fiat I, quadratum aquale B, in E. Ergó omnia B, in E, dabuntur. Et inde deducerur octava curva, in qua B qu. in  $A^4 - A^6$  aquabitur B $^4$  in E qu. in câque dabuntur omnes E; ideoque omnes A. Ex ea deducatur alia curva, in qua Uentur quadrata applicatarum, & ex methodo ponatur A in O, aquari E. Ergo B, qu. in  $A^4 - A^6$  aquabitur B, qu. in

A qu.in O qu. Et omnibus abs A qu. divifis, fiet equatio inter B qu. in A q.—A'. Et B q. in O q. in qua omnia A ,qu. dabuntur, Et erit nona curva be a equatione determinata. Cum igitus in eå omnia A 'quadrara dentur , deducatur ex eå alia tandem curva , in qua dentur latera , & fit A qu. equale B in V , fiet B in V — V 'quad. equale O , qu. quæ ultima equalitas dabit decimam curvam , in qua omnes V dabuntur. At hæc ultima curva , eft circulus , ut pater ,& in ea omnes V , non dantur , nifi fupposità circuli quadraturà. Ergo recurrendo ad primam curvæ propositæ constitutionem , dabitur illius quadratura , supponendo ipsam ultimæ istius curvæ , sive circuli quadraturam. Beneficio igitut decem curvarum inter se diversarum ad notitiam prioris pervenimus.





## NOVVS SECVNDARVM

## ET VLTERIORIS ORDINIS RADICVM

#### IN ANALYTICIS USUS.

EDUCTIO fecundarum, & ulterioris ordinis radicum, ad primas, que maximi est in Algébricis momenti, unicam pro fundamento agnoscit duplicatæ æqualitatis analogiam, eamque, quoties opus fuerit, iterandam progressis ipse quæstionis oftendit.

Proponatur A, cubus  $\rightarrow$  E, cubò æquari Z, solido. Item B, in A,  $\rightarrow$  E q.  $\rightarrow$  D, in E, æquari N, quad. ut secunda tadix devolvatur ad primam. Hæc sun-

to pracepta.

Quæcumque à secunda radice adficientur homogenea in unam æquationis partem transcunto, ut in superiori exemplo, cum A.c.  $\rightarrow$  E.c. æquetur Z., sol. Ergò Z., S. — A.c. æquabitur Ec.

Similiter cum B in A, + Eq. + D, in, aquetur Nq. Ergo Nq. - B, in A,

æquabitur E q. + D, in E.

In utraque igitur xquatione homogenea ab E , five ab fecunda radice adfecta , unam xquationis partem conftituunt.

Si igitur duplicata ejusmodi æqualitas ad analogiam revocetur, erit ut

Z, S, - A c. ad Ec.

Ita Nq,-B, in A, ad Eq, +D, in E.

Cum iraque factum sub extremis comparabitur facto sub mediis, tanquam ipsi æquale, omnia homogenea divisionem admittent per E, sive per secundam radicem, ut patet: • • uia secundus & quartus terminus ab E, adficiuntur.

Erit nempe + ZS, in Eq, -Ac, in Eq, + ZS, in D in E, -Ac, in D in E,

æquale Nq, in Ec, -Bin A, in Ec.

Omnino dividantur toties per E, donec aliquod ex homogeneis adfectione sub E, omnis liberetur.

Erit ZS, in E, -Ac, in E, +ZS, in D, -Ac, in D.

æquale Nq, in Eq, -Bin A, in Eq.

Quo peracto, nova hæc æquatio, uno ad minus gradu depression erit ( quad. secundam radicem ) quàm elatior ex duabus primum propositis.

Patet nempe elatiorem ex duabus primum propositis affici sub cubo E, Istius verò nullam abs E, adsectionem excedere E q.

Nec tamen sic quiescendum, sed iteranda duplicata æqualitatis analogia, donec adsectio secundæ radicis siat tantum sub latere, ut à symetria omnis evanescat.

Praparetur itaque ultima hac aquatio juxta modum prascriptum, & homogenea sub E, quomodocumque affecta unam aquationis partem faciant.

Erit itaque Z S, in D - Ac in D, aquale N q, in Eq, - B, in A, in Eq, - Z S, in E + A c, in E.

Sed ex duabus primum propositis, quæ depressior est, exhibet æquationem sequentem ut diximus.

Nq, -B, in A.

Eq. + D, in E. æquale

Revocetur rurium ad analogiam duplicata ista æqualitas.

Erit itaque

ZS, inD, -Ac, in D, ad

Nq, in Eq, -B, in A, in Eq, -ZS, in E + Ac, in E.

ut Nq, -B, in A, ad

Eq, +D, in E.

Cum itaque factum sub extremis zquabitur facto sub mediis, tamquam ipsi zqualc, omnia homogenea poterunt dividi per E, ut supra demonstratum est. Erit nempe ZS, in D, in Eq, + ZS, in Dq, in E, - Ac, in D, in Eq, - Ac, in Dq, in E.

aquale

Nqq, inEq, -Nq, -in B, in A, in Eq, -Nq, in ZS, in E + Nq, in Ac, in E, -B, in A, in Nq, in Eq, +Bq, in Aq, in Eq, + B, in ZS, in A, in E, -B, in Aqq, in E.

Et omnibus abs E, divisis, fiet tandem Z S, in D, in E, + Z S, in D q, - A c, in D, in E - Ac in Dq:

æquale

Nqq, in E-Nq, in B, in A-in E-Nq, in ZS, +Nq, in Ac-B, in A, in

Nq, in E, + Bq, in Aq, in E, + B, in ZS, in A - B in Aqq.

Quo peracto, nova hac aquatio unius adhuc gradus depressionem ( quoad secundam radicem ) lucrata est, ut hic patet. Cum enim homogenea sub E, adsecta in unam æquationis partem transierint.

Fiet Z S, in D q, - Ac in D q + N q, in Z S - N q, in Ac - B in Z S, in A + B in A gg.

xquale N qq, in E - Nq, in B, in A, in E - B, in A, in Nq, in E, + Bq, in Aq, in

E-ZS, in D, in E, + Ac, in D, in E. Neque ùlteriùs progrediendum, cum jam secunda radix sub latere tantùm appareat; ideoque solo applicationis beneficio ipsius E, relatio ad primam radicem mani-

festabitur. Vt hic. Z S, in D q, - Ac in D q, + N q, in Z S, - N q, in Ac - B, in Z S, in A + B, in A qq.

N qq - Nq, in B, in A - Nq, in B,  $in A \rightarrow Bq$ , in Aq, -ZS,  $in D \rightarrow Ac$ , in D. æquabitur E, quò tendendum erat.

Ut igitur dux primum propositx radices in unam transeant, resumatur ex duabus prioribus aquationibus quam volueris : depressior tamen idonea magis, ne altiùs ascendat æquatio.

Cum itaque in una ex æquationibus primum propositis B, in  $A \rightarrow Eq \rightarrow D$ , in E, æquetur Nq, loco ipsius E, subrogetur jam agnitus ejus valor per relationem, vel ad terminos cognitos vel ad priorem radicem, que in exemplo proposito est A. Et rursum sub hac nova specie ordinetur aquatio; manifestum est evanuisse omnino secundam radicem, & in aquationem ab omni afymmetria liberam itum effe, methodumque esse generalem. Si enim plures duobus terminis proponantur incogniti, methodus iterata terrias. Si opus fuerit, radices ad primas & fecundas; deinde fecundas ad primas, &c. eodem prorfus artificio reducet.



## APPENDIX

## Ad superiorem methodum.

S

UPERIORI methodo debetur perfecta & absoluta asymmetriarum in Algebricis expurgatio. Neque enim symmetrica climatismis Victea, quæ unicum hactenus ad asymmetrias suit remedium, efficax satis & sufficiens inventa est.

Proponatur quippe latus cubicum (B, in A qu. — A cub. — lat. quad. (A q, — 2 in A) — latus quad. quad. D, cub. in A — A, qu. qu.) — latus quad. (G, in

A,-Aq,) æquari recta N.

Qua ratione ab asymmetriis hujusmodi extricabit se & quastionem suam Analysta Vietzus? An non potius dum crescet labor, crescet difficultas? Et tandem satigatus & delusus novum ab analytice lumen exposet?

Hoc sanè luculenter superior methodus subministrat: Vnicum exemplum, idque brevissimum, adjungimus. Recluso enim semel sundamento, cætera apertissimè ma-

iifestantur.

Proponatur lat. cub.  $(2 \cdot \text{in } A \cdot \text{qu.} - A \cdot \text{cub.}) \rightarrow L$ , cub.  $(Ac \rightarrow B \cdot q, \text{in } A)$  æquati D. Ita primùm ordinetur æquatio, ut unica ex afymmetriis unam illius partem faciat. Fiat nempe D—lat. cub.  $(Ac \rightarrow B \cdot q, \text{in } A)$  æqualis lat. cub.  $(2 \cdot \text{in } A \cdot q - A \cdot \text{cub.})$ 

Hoc peracto omnes termini asymmetri à secundis & ulterioribus, si opus suerit, radicibus denominentur, excepto eo, quem unicum in unam æquationis partem rejectiones.

Fingatur, verbi gratia, lat. cub. (A cub. + B q, in A ) esse E.

Hac enim vià ad cam quam injungit superior methodus, duplicatæ æqualitatis analogiam deveniemus.

Erit nempe D - E, equalis lat. cub. (2. in A q, - Ac.) & omnibus in cubum ductis. D, cubus  $\rightarrow D$ , in E qu. ter  $\rightarrow D$  q, in E, ter  $\rightarrow E$  c. equabitut 2. in A q  $\rightarrow Ac$ .

Scd ex hypothesi E, cubus zquatur A, cubò + B, qu. in A.

Ergo oritur duplicata æqualitas, & in utraque ( juxta methodum) termini abs secunda radice adseti, in unam æquationis partem sunt conjiciendi. Erit nempe.

2. in A q - Ac - Dc, æqualis D, in Eq, ter - Dq, in E, ter - Ec.

Item A, cub. + B' in A, æqualis E, cub.

Iteretur toties operatio, donce fecunda radix ad primam revocetur.  $Q_{10}$  peracto, loco ipitus E, novus ipitus valor ufirpetur,  $\alpha$  fub hac nova specie  $\alpha$  quavis ex prioribus  $\alpha$  qualitatibus ordinetur, omnia constabunt.

Nee inutilia adjungo, aut motor in fuperfluis. Quis enim non videt fingulos terminos alymmetros poffe cadem tatione, fi non fufficiant fecundædices, tertiis, quartis, &c. in infinitum infigniti? Quo cafu quartam, five ultimam radicem tamquam fecundam confiderabis. Reliquas verò tantisper, vel pro primis, vel pro terminis cognitis habebis, donce ultima illa omnino evanuerir, sive ad primas, secundas & tertias reducta fuerint. Simili prorsus artificio tertias reduces ad secundas & primas, ac denique secundas ad primas, ut jam sæpius inculcavimus.

Nulla est ergo asymmetria quam non cogat exulare hæmethodus, cujus usus præsertim eximius, imò & necestairus innumerosa potestatum resolutione. Statim enim
nempe atque asymmetriæ evanuerint, non deerit Vietæum in arithmeticis quæstionibus artificium: & si veris explicari numeris quæstio non possit, proximæ, quantumvis
libuerit, supperent solutiones. Cum tamen proximas veris solutiones, nullo pacto,
quandiu duraverint asymmetriæ, consequi possits.

Sed & ulteriùs inquirenti obtulit fe mira ad locorum fuperficialium plenam & perferam notitiam exinde derivanda methodus, quæ & jis problematis infervir, in quibus dantur ab initio plura quam requirat ipfu problematis confirtuendi determinatio.

Quod ut clariùs intélligas, funt quadam problemata qua unicam tantùm agnofeunt positionem ignotam, qua vocari possure determinata, ad differentiam inter ipla & problemata localia constituendam. Sunt alia quadam qua duas positiones ignotas habent, & ad unicam tantùm numquam possur reduci se a problemata sint localia. In prioribus illis unicum tantùm punctum inquirimus s in istis lineam. Sed si problema propositum tres ignotas positiones admittat, problema hujusmodi non jam punctum dumtaxat, aut lineam tantùm, sed integram superficiem quastioni idoneam investigat: indeque oriuntur loci ad superficiem, &c. in reliquis.

Sicut autem in prioribus data ipfa fufficiunt ad determinationem quæftionis, ita in fecundis unum datum deeft ad determinationem s in tertiis verò duo tantum data determinationem poffunt complere. At contrà potest fieri ut quemadmodum in his casibus data aut sufficiant aut desint : ita in plerisque aliis data ipsa superstua sint & abundent. Exemplo res siet evidens.

In recta A C, datà, datur rectangulum A B C. Datur etiam differentia quadratorum A B, & B C.

In hoc casu plura patet offerti data quam determinatio, ideoque solutio ipsius quastionis exposeat.

Frequentiffimus tamen horum problematum, in physicis præfertim & apud artifices est usus, eaque omnia per applicationem simplicem beneficio nostræ methodi expediuntur; neque recurrendum ad extractionem radicum, lieèt æquationes ad quasvis potestates as cendant.

Proponatur, verbi gratia in quadam quæstione A, cub. + B, qu. in A, æquari 2. qu. in D.

Item etiam (cum ex hypothefi quæftio fupponatur effe abundans : has enim quæftiones abundantes , ficut locales deficientes appellare confuevimus) G, fol. in A-A q q , æquari B, qu. in N, pl.Duplicata hæc æqualitas ad analogiam revocetur , & ex præferipta methodo confideretur unica noftra radix ignota , quæ in hoc exemplo eff A , ficut in præcedentibus fecundam , aut ulterioris ordinis radicem confideravimus , & toties juxta methodum iteretur operatio , donce adfectio fub A , per implicem applicationem poffit expediri , five non tam ad primas radices , quam ad terminos omnino notos reduci. Patebit folutio problematis fimpliciffima , nec analyftam deinceps æquationes quadratice , &c. remorabuntur.

Lubet & coronidis loco, famosi illius problematis:

Datis ellipsi & puncto extra ipsius planum, superficiem conicam, cujus vertex sit punctum datum, & basis ellipsis data, ita plano secare, ut sectio sit circulus. Solutionem que huic methodo debetur, indicare, eamque simplicissimam.

Eò deducunt qua stionem Geometra, ut sumptis quinque punctis ad libitum in ellipsi, & junctis rectis à vertice conica superficiei ad puncta illa per junctas quinque rectas circulum describant. Inveniuntque problema hoc pacto esse solium, sed cum puncta in ellipsi sint infinita, si loco quinque punctorum sumantur sex, siet problema abundans, & orietur necessario duplicata acqualitas, qua tandem ignotam quantitatem per simplicem applicationem patefaciet.

Eadem ratione si detur quecumque linea curva in plano, aut etiam superficies localis, cujuscumque tandem gradus sint, invenientur diametri & axes sigurarum; imo & in superficie locali exhibebuntur omnes omnino curvæ loci superficialis constitutivæ, & c.

Exponatur, verbi gratià, superficies conica, cujux vertex sit punctum datum, basis verò, parabole aut ellipsis cubica, aut quadratoquadratica, aut ulterioris in infinitum gradus.

Poreft hujufmodi fuperficies conica, beneficio iftius methodi ita fecari, ut in ca exhibeatur quælibet curva, quæ ex conflitutione figuræ in ea fuperficie poteft deferibi, & problematis folutio femper evadet fimpliciffima.

Nihil addimus de tangentibus curvarum, & plerifque aliis hujus methodi ufibus: fient quippe obvii, nec fedulam indagatoris analytici meditationem effugient.





## METHODUS

## Ad disquirendam maximam & minimam.



MNIS de inventione maximæ & minimæ doctrina, duabus positionibus ignotis innititur, & hac unica præceptiones statuatur quilibet quæstiohis terminus esse A, sive planum, sive solidum, aut longitudo, prout proposito sktisssieri par est, & inventa maxima aut minima in terminis sub A, gradu ut libet inuolutis; Ponatur rursus idem qui prius esse terminus A,

+ E, iterumque inveniatur maxima tut minima in terminis fub A & E, gradibus ut libet coefficientibus. Adaquentur, ut loquitur Diophantus, duo homogenea maxima aut minima aqualia & demptis communibus ( quo pera@ homogenea omnia ex parte alterutra (ab E, vel ipfius gradibus afficiuntur) applicentur omnia ad E, vel ad elatiorem ipfius gradim, donec aliquod ex homogeneis, ex parte utravis affectione sub E, omnino liberetur.

Elidantur deinde utrimque homogenea sub E, aut ipsius gradibus quomodolibet involuta & reliqua æquentur. Aut si ex una parte nihil superest æquentur sane, quod codem recidit, negata ad sirmatis. Resolutio ultimæ issius æqualitatis dabit valorem A, qua cognita, maxima aut minima ex repetitis prioris resolutionis vestigiis innotescet. Exemplum subjetimus

Sit recta A C, ita dividenda in E, ut rectang. A E C, sit maximum; Recta A C, dicatur B.

## A E. C

ponatur par altera B, esse A, ergo reliqua erit B, — A, & rectang, sub segmentis erit B, in A, — A' quod debet inueniri maximum. Ponatur rursus pars altera ipsus B, esse A, + E, ergo reliqua erit B, —, A — E, & rectang. Sub. segmentis erit B, in A, —, A' + B, in E, 'E in A, — E, quod debet adæquati superiori rectang. B, in A, — A', demptis communibus B, in E, adæquabitur A, in E' + E', & omnibus per E, divisis B, adæquabitur A + E, elidatur E, B, æquabitur 'A, igitur B, bisariam est dividenda, ad solutionem propositi, nee porest generatior dari methodus.

## De Tangentibus linearum curvarum.

A D fuperiorem methodum inventionem Tangentium ad data puncta in lineis quibuscumque curvis reducimus.

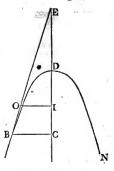

Sit data, verbi gratià, Parabole B D N , sujus vertex D , diameter D C, & punctum in ea datum B, ad quod ducenda est recta BE, tangens parabolen, & in puncto E, cum diametro concurrens, ergo fumendo quodlibet punctum OI, in recta BE, & ab co ducendo ordinatam OI, à puncto autem B, ordinatam BC major crit proportio CD, ad DI, quam quadrati BC, ad quadratum OI, quia punctum O, est extra parabolen, fed propter similitudinem triangulorum, ut BC, quad. ad OI, quad. ita CE, quad. ad IE, quad. Major igitur crit proportio CD ad DI, quam quadrati CE ad quad. IE, Cum autem punctum B detur, datur applicata BC, ergo punctum C datur criam C D, Sit igitur C D, equalis D, date. Ponatur C E, esse A, ponatur CI est E, ergo D, aut D - E habebit majorem rationem, quam A ad A - E - A. in E. Et ducendo inter se medias & extremas D in A + D in E - D in A in E, majus erit quam D, in A - A in E, Adaquentur igitur juxta superiorem methodum, demptis itaque communibus D, in E - D, in A in E adæquabitur - A in E, aut quod idem est, D in E , + A in E, adaquabitur D in A in E, Omnia dividantur per E, ergo D in E + A' adæquabitur D in A, elidatur D in E, ergo A' aquabitur D in A', ideoque A aquabitur D, ergo CE, probavimus duplam ipfius CD, quod quidem ita fe habet.

Nec unquam 'fallit methodus, imò ad plerasque quæstiones pulcherrimas potest extendi, ejus enim beneficio centra gravitatis in figuris lineis curvis & rectis comprehensis, & in solidis invenimus, & multa alia, de quibus fortasse aliàs, si otium suppetat. De quadraturis spatiorum sub lineis curvis & rectis contentorum, imò & de proportione folidorum ab cis ortorum ad conos ejusdem basis & altitudinis, susè cum Domino de Roberval egimus.

<del>ጚኇጚጜጜጜጜጜጜጜጜጜጜጜጜጜጜጜጜጜጜጜጜጜጜጜጜጜጜ</del>

Centrum gravitatis, parabolici conoidis, ex eadem methodo.



E ST O parabolicus Conois CB A V, cujus axis I A, basis, circulus circa diametrum CI V, quæritur centrum gravitatis perpetuà & constanti, quà maximam, & minimam & tangentes linearum curvarum investigavimus methodo, ut novis exemplis & novo usu, coque illustri, pateat falli eos qui fallere methodoum existimant.

Ut poslit parari analysis, axis IA, dicatur B, ponatur centrum gravitatis esse O, & rectam AO, ignotam, dici A, secetur axis I A, quovis plano ut B N, & ponatur I N, esse E, ergò N A, erit B - E, constat in hac figura & similibus (parabolis and parabolicis) centra gravitatum in portionibus abscissis, per parallelas basi in cadem proportione dividere axes (quod in parabola ab Archimede demonstratum portigitur, non dissimili ratiocinio ad parabolas onnes, & parabolicos conoides, ut parter ergo centrum gravitatis portionis cujus axis N A, basis semidiameter B N, ita dividet A N, in punco, verbi gratia, E, ut ratio N A, ad A E, sit cadem rationi I A, ad A O, erit igitur in notis ut B, ad A, ita B - E, ad portionem axis A E, quæ di circo æquabitur B in A - A in E, & ipsa O E, quæ est intervallum inter duo centra

gravitatis æquabitur A in E, ponatur portionis reliquæ CBRV, centrum gravitatis

esse M, quod necessario debet esse inter puncha N, & intra figuram per pet, 9. Archimed, de æquipond, cum figura CBRV, fit in exsdem partes cavas, sed ut portio CBRV, ad portionem BAR, ita esse CAO, ad OM, cum O, sit centrum gravitatis torius figuræ CAV, & puncha E, & M, fint centra gravitatis partium, Portio autem CAV, ad portionem BAR, est in nostro conoide Archimedæo ut quadratum IA, ad quadratum NA, hoc est in noris ut B² ad B²  $^+$  E²  $^-$  B in E², ergo dividendo portio CBRV, est ad portionem BAR, ut B in E²  $^-$  E² B in E², demonstrauimus autem ut portio CBRV, ad portionem BAR, ita esse CB, ia esse CB, ad OM, est i gitur in notis ut B in E²  $^-$  ad B²  $^+$  E²  $^+$  E² EB, in E² ita OE, sive A in E, ad OM, quæ prosistus B in E²  $^-$  ad B²  $^+$  E²  $^+$  E² EB, in E² ita OE, sive A in E, ad OM, quæ prosistus B in E²  $^-$  ad B²  $^+$  E²  $^+$  E² EB, in E² ita OE, sive A in E, ad OM, quæ prosistus B in E²  $^-$  ad B²  $^+$  E²  $^+$  E² EB, in E² ita OE, sive A in E, ad OM, quæ prosistus B in E²  $^-$  ad B²  $^+$  E²  $^+$  E² EB, in E² ita OE, sive A in E, ad OM, quæ prosistus B in E²  $^+$  ex EB, in E² ita OE, sive A in E, ad OM, quæ prosistus B in E²  $^+$  ex EB, in E² ita OE, sive A in E, ad OM, quæ prosistus B in E²  $^+$  ex EB.

inde applicabitur  $B^3$  in A in  $E^a + A$  in  $E^3 - B$  in A, in  ${}^3E^3$   $B^3$  in  $E^3 - B$  in  $E^3$ 

Cum autem punctum M, ex demonstratis, sit inter puncta N, &I, ergo recta

O M, crit minor recta OI, recta autem OI, in notis est B - A, deducta est igitur quaflio ad methodum, & adæquanda B - A cum Ba in A, in E, - A in E3 - B in A in E2. B in E - B in E

Et omnibus ductis in denominatorem & abs E divifis adæquabuntur B 3 - B a in A-B' in E-B in A in E, & B' in A + E 3 + B in A in B Gquandoquidem nihil est utrimque commune elidantur homogenea omnia ab E, adsecta, & æquentur reliqua, fiet B 3 - B in A aqualis B in A, ideoque A aquabitur B. Erit igitur 1 A, ad AO, ut 3, ad 2. & AO, ad OI, ut 2, ad 1, quod erat inveniendum. Non difsimili methodo in quibuslibet parabolis in infinitum, & parabolicis conoidibus inveniuntur centra gravitatum.

Quemadmodum autem, verbi gratia, in nostro conoide parabolico circa applicatam axi converso indaganda fint centra gravitatis, non vacat in præsens judicare, sufficit aperuisse me in hoc nostro conoide centrum gravitatis dividere axem in portiones quæ servant proportionem 11. ad. 51.

## Ad eamdem methodum.

OLO mea methodo secare lineam AC datam ad punctum B; ita ut solidum contentum sub quadrato A B, & linea B C sit maximum omnium solidorum eodem modo descriptorum secando lineam A C, in quovis alio puncto.

Ponamus in notis Algebricis lineam A C, vocari B, & lineam A B, incognitam A, BC, crit B-A; oportet igitur solidum A' in B-A, satisfacere quæstioni.

Sumamus iterum loco A , A + E, folidum quod fiet ex quad. A + E, & ex B E A,

erit B in  $A^*$ ,  $\rightarrow$  B in  $E^*$   $\rightarrow$  B in A in  $E^*$  -  $A^*$  - A in  $E^*$  -  $A^*$  in  $E^*$ . Id compare prime folido  $A^*$  in B -  $A^*$ , tamquam effent equalia, lieet revers equalia non fint, & hujusmodi comparationem vocavi adequalitatem, ut loquitur Diophantus, sic enim interpretari possum græcam vocem apisóne qua ille utitur, deinde è duobus solidis demo quod iis est commune scilicet B2, in A - A3, quo peracto nihil ex una parte superest, & superest ex alia B in E + B in A in E - A in E - A in E - E3, Comparanda sunt ergo homogenea notata signo + cum ijs quæ notantur signo-, & iterare comparationem adaqualitatem oportet inter B in E - B, in A, in E, ex una parte, & A, in E + A in E + E ex altera totum dividamus per E. Comparatio adaqualitas, erit inter B, in E - B, in A, & A, in E - A - E.

Hac divisione peracta si omnia homogenea dividi possunt per E, iteranda erit divifio per E, donce reperiatur aliquod ex homogeneis quod hujufmodi divifionem non admittat, id est, ut Vietæis verbisutar, quod non afficiatur ab E, sed quia in exemplo proposito comperimus divisionem iterari non posse, hie standum est. Deinde utrimque delco homogenea, qua afficiuntur ab E, superest ex una parte B, in A, & ex alia 3 A 1, inter quæ non amplius facere oportet æquationes, ut antea, comparationes fictas & adæqualitates, fed veram æquationem. Dividamus totum per A, ergo B, erit æquale 3 A, & B, erit ad A, ut 3 ad 2. Redeamus ad nostram quæstionem, & dividamus A C, in puncto B, ita ut A C, sit ad A B, ut 3 ad 2 dico solidum quadrati A B. in B C, esse maximum omnium quæ describi possunt in eadem linea C, in qualiber alia sectione.

Ut pateat hujus methodi certitudo, desumam exemplum è libro Apollonij de determinata sectione, qui ut resser Pappus initio septimi libri, difficiles determinationes habebat, & cam quæ sequitur dissicillimam esse existimo, quam ut ut inventam supponens, Pappus septimo libro, nec enim illam veram esse demonstrat, sed ut veram supponens, alias inde consequentias deducit. Hoc loco Pappus vocat minimam proportionem proportionem & singularem, ideo sellicit, quia si proponatur quarstio circa magnitudines datas duobus semper locis saissit quarstioni; sed in minimo aut maximo termino unicus est qui satisfaciat locus, ideireo Pappus vocat minimam & singularem, id est unicam quarstionem omnium qua proponi possum minimam. Commandinus hoc loco dubitat, quid per para vi intelligat Pappus, & veritatem quam modo explicui ignoravitissed ecce propositionem. Si recta data OMID, & in ca quatuor puncta OMID.



data, dividenda est portio MI, in puncto N, Ita ut rectanguli OND, sit ad rectangulum MNI, proportio minor, quàm proportio cujuslibet rectanguli paris OND, ad quodvis aliud par MNI, supponamus in notis lineam OM, datam vocari B, linearn D M, datam Z, & MI, datam G, fingamus nunc MN, quod quærimus vocari A, ergo rectangulum OND, in notis B, in Z-B, in A + Z, in A-A & rectangulum M N I, erit G, in  $A - A^2$ , oportet igitur proportionem B, in Z - B + Z, in A-A' ad G, in A-A' effe minimam omnium quæ fieri possunt qualibet alia divisione lineæ M l, sumamus iterùm loco A, A + E, & habebimus proportionem B, in Z-B, in A-B, in E+Z, in A+Z in  $E-A^2-E^2-A$ , in E, ad G, in A+G, in  $E - A^2 - E^2 - A$ , in E, quam prime comparare per adequalitatem oportebit, id eft multiplicare primum terminum per quartum ex una parte, & secundum per tertium ex alia, & fimul hac duo producta comparare, productum B, in Z - B, in A + Z, in  $A-A^3$  qui prior est terminus per G, in A, +G, in  $E-A^3-E^3-A$ , in  $^3E$ , qui est ultimus terminus, facit B, in Z, in G, in A - G, in B, in A' + G, in Z, in A' - G, in A3 + Bin Zin Gin E - Bin Ain Gin E - Zin Ain Gin E - A3 in Gin E - Bin Z in A2 + Bin A3 - Zin A3 + A4 - Bin Z, in E3 + Bin Ain E3 - Zin Ain E3 + A3 in E'-Bin Zin Ain'E+Bin A'in'E-Zin A'in'E-Zin A'in'E-A'in'E.

Productum autem G in  $A - A^3$  fecundi termini per B in Z - B in A - B in  $B \rightarrow Z$  in  $A \rightarrow Z$  in  $B \rightarrow A^3 - B^3 - A$  in B tertium terminum facit B in B in

Comparo hæc duo producta per adæqualitatem , demamus quod ipsis commune est & residuum dividamus per E, supererit ex una parte B in Z in  $G-A^2$  in G-B in Z in  $E\to B$  in A in E-Z in A in E-Z in A in E-B in Z in  $A^2-Z$  in  $A^3-B$  in

Deleamus omnia homogenea inter quæ iterum reperitur E, supererit, B in Z in  $G - A^3$  in G - B in Z in A - B in  $A^3 + B$  in  $A^3$  æquale.

-Gin A - Bin A - Zin A.

Et transponendo.

-Bin A' → Zin A'-Gin A' → Bin Zin'A erit zquale Bin Zin G.

Is a equation refolutione reperiemus valorem line a, idest valorem MN, & consequenter punct. N & inveniemus veritatem proposition Pappi qui docet ad reperiendum punctum N, oportere facere ut rectangulum OND ad rectangulum OID, it a quadratum MN ad quadratum NI, æquation enim resolution os ad eamdem constructionem deducit.

Ut tandem tangentibus applicetur hæc methodus sic procedere possum.

Sit, verbi gratià, Ellipís Z D N, cujus axis (it Z N, & centrum R, fumamus punctum ut D, in cius circumferentia à quo ducamus lineam D M quæ tangat Ellipím, ducamus praterca applicatam D O, & fupponamus notis Algebricis O Z datam vocari B & O N datam vocari G, fingamus O M quam quærimus incognitam vocari A, intel-



ligimus autem per O M portionem Axis contentam inter punctum V sumptum ad libi-

tum, inter punctum O & concursum tangentis.

Quoniam D M tangit Ellipfim fi ducamus lineam I E V patallelam D O per punctum V fumptum ad libitum inter O & N, certum eft lineà I E V fecari tangentem D N, & Ellipfim quoque ut in punctis E & I, & quia linea D M tangit Ellipfim onnia puncta præter D erunt extra Ellipfim , ergo linea I V , erit major lineà E V. Erit igitur major proportio quadrati D O ad quadratum E V quam quad. D O ad quad. I V , fed ut quad. D O ad quad. E V ita proprietare Ellipfis rectang. Z O N eft ad rectang. Z V N , & ut quad. D O ad quad. I V ita quad. O M ad quad. V M , major eft igitur proportio rectang. Z O N caretang. Z V N quam quad. O M ad quad. V M. Fingamus fumptam ad libitum æqualem E , rectang. Z O N crit B in G, rectang. Z V N erit B in G — B in E — E quad. O M crit A quad. V M A  $^{*}$  + E  $^{*}$  — A in  $^{*}$ E.

Erit igitur major proportio B in G ad B in G - B in  $E \to G$  in  $E - E^2$  quam  $A^3$  ad  $A^3 - E^2 - A$  in  $^1E$ . Et consequenter G multiplicetur prior terminus per ultimum & fecundus per tertium B in G in  $A^3 \to B$  in G in  $A^2 - B$  in G in  $A^3 \to B$  in G in  $A^3 \to B$  in G in G

A' - A' in E'.

Oportet igitur juxta meam methodum comparare hæc duo producta per adæqualitatem i demamus quod iis commune est & dividamus residuum per E, supererir ex una parte,

Bin Gin E - Bin Gin A, & ex alia,

-B in  $A^2$  - G in  $A^2$  -  $A^3$  in E. Deleamus homog. que aliquid habent linex E, supercrit ex una parte,

-Bin'A, & exalia - Bin A' + Gin A'.

Quos duos terminos juxta methodum æquare oportet & transponendo terminos ut par est, inveniemus B in A – G in A, æquale B in 3G. Vides hanc resolutionem cam-

dem elle cum Apolloniana, nam mea constructione ad reperiendam tangentem oportet facere ut B - G ad G ita B ad A, id eft ut Z O - O N ad O N, ita Z O ad O N, fed Apolloniana oportet facere ut Z O ad O N, ita Z M ad M N. Dux autem illa confructiones ut patet in idem recidunt ; plura possem alia exempla addere, tum primi tum fecundi cafus mez methodi , fed-hze fufficiunt , & eam effe generalem ac numquam fallere fatis probant. Demonstrationem regulæ non adjicio nec plerofque alsos usus qui illius perfectionem confirmare possent, nec inventionem centrorum gravitatis afymptoton quorum exemplum mifi doctiffimo D. de Roberval,

## Ad eamdem Methodum.

Oftrinam tangentium antecedit jamdudum tradita Methodus de inventione maxima & minima, cujus beneficio terminantur qualtiones omnes dioristicæ, & famosa illa problemata quæ apud Pappum in Præs. lib. 7. disficiles determinationes habere dicuntur, facillimè determinantur.

Lineæ curvæ, in quibus tangentes, inquirimus, proprietates suas specificas vel per lineas rectas tantum absolvunt, vel per curvas, rectis aut alijs curvis quo; modolibet implicatas.

Priori casui jam satisfactum est præcepto, quod quia concisum nimis, difficile fanè, sed tamen sufficiens tandem repertum est.

Consideramus nempe in plano cujuslibet curvæ rectas duas positione datas, quarum altera diameter, si libeat, altera applicata nuncupetur. Deinde jam inventam tangentem supponentes ad datum in curva punctum, proprietatem specificam curvæ, non in curva ampliùs, fed in invenienda tangente, per æqualitatem confideramus, & elisis, quæ monet doctrina de maxima & minima, homogeneis fit demum æqualitas, quæ punctum concursus tangentis cum diametro determinat . ideóque ipíam tangentem.

Exemplis, quæ olim multiplicia dedimus, addatur, si placet, tangens cissoidis, cuius Diocles, traditur inventor.

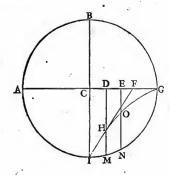

Esto circulus duabus diametris AG, BÎ, normaliter sectis, & sit cissois IHG, in qua sumpto quolibet puncto, ut H, ducenda est à puncto H, tangens ad cissoidem, sit factum, & ducta tangens HF, secet rectam CG, in F, ponatur recta DF, este A, & sumpto quolibet puncto inter D, & F, ut E, ponatur recta DE esse E. Cum igitur ex proprietate specifica cissoidis recta MD, sit ad DG, ut DG, ad DH, fiat jam in terminis analyticis per adæqualitatem, ut NE, ad EG, ita EG, ad portionem recta EN, qua intercipitur inter punctum E, & tangentem, & est EO,

Vocctur AD, data Z.

DG, data N.

DH, data R.

DF, quæsita, ut diximus, A,

DE, sumpta ad libitum E.

Ergo EG, vocabitur N-E.

EO, vocabitur R in A-R in E.

EN, vocabitur latus Z in N - Z in E + N in E - E3.

Cum gitur ex præcepto proprietas specifica debeat considerari, non amplius in curva, sed in tangente, ideoque faciendum sit ut NE, ad E G, ita E G, ad E O, quæ applicatur tangenti : ergo in terminis analyticis faciendum ut

Latus Z in N - Z in E + NinE -E',

Ad N-E.

Ita N - E.

Ad R in A-R in E.

Et quadratis singulis terminis ad vitandam asymmetriam fiet ut

Z in N-Z in E + N in E-E'.

Ad N<sup>3</sup>,  $\rightarrow$  E<sup>3</sup>. — N in <sup>3</sup>E. Ita N<sup>3</sup>  $\rightarrow$  E<sup>3</sup>.

Ad R' A' + R'E'-R' A'E.

Ducantur singula homogenea in A2, & deinde quod fit sub extremis, adæquetur ex praceptis artis, ei quod fit a medio, clisis deinde superfluis, ut monet methodus, tandem orietur æqualitas inter

Z' A + N A, ex una parte, & Z'N, ex altera.

Constructur igitur tangens hoc pacto. Producatur semidiameter circuli dati A ad punctum V, & fiat A V recta æqualis A C, rectæ, Rectangulum ADG ad rectam . VD, applicetur, & faciat latitudinem DF, juncta recta FH, tanget cissoidem.

Indicemus etiam modum agendi in Conchoide Nicomedza, sed indicemus tantum, ne proclivior evadat fermo.

Esto conchois Nicomedza, ut construitur apud Pappum & Eutocium figura sequens.

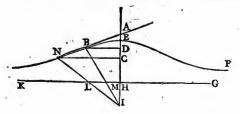

Polus est punctum I, recta K G, est asymptotos curva, recta I H E, perpendicularis ad afymptoton. Punctum N datum in curva, ad quam ab co puncto ducenda tangens B A concurrens cum IE in puncto A, sit factum ut supra, ducatur NC, parallela KG, ex proprietate specifica curvæ, recta LN est æqualis rectæ HE, Sumatur quodlibet punctum inter C & E, ut D à quo rectæ C N parallela ducatur DB, occurrens tangenti in puncto B. Quia igitur proprietas speccifica debet confiderari in tangente, jungatur B G, occurrens rectar K G, in M, & ex praceptis artis recta M B adæquetur rectæ H E, orietur tandem quæsita æqualitas, quod ut prodeat,

CA, ut fupra vocetur A CD, fit E

EN data sit Z

Et relique date suis nominibus designentur.

Invenietur facillime recta MB, in terminis analyticis, que si adequetur, ut didum reda HE, folvetur quattio.

Hæc de priore casu videntur sufficere. Licet enim praxes infinitæ suppetant, quæ prolixitates evitant; ex his tamen nullo negotio deduci possunt.

Secundo casui, quem difficilem judicabat D. DesCartes, cui nihil difficile, cle-

gantislima, & non insubtili methodo fit satis.

Quamdiu rectis tantum lineis homogenea implicabuntur, quarantur ipla & defignentur per præcedentem formulam, Imò & vitandæ afymmetriæ caufa aliquando, si libuerit, applicatæ ad tangentes ex superiore methodo inventas, pro applicatis ad ipías curvas fumantur, & demúm, quod operæ pretium est, portiones tangentium jam inventarum pro portionibus devæ iplis lubjacentis lumantur, & procedat æqualitas, ut supra monuimus, proposito nullo negotio satisfiet.

Exemplum in curva Cycloide D. De Roberval affignamus.

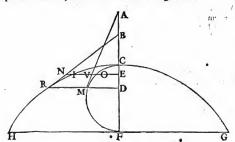

Sit curva H RIC, cujus vertex C, axis EF, & descripto semicirculo COMF, furnatur punctum quodlibet in eurva, ut R, a quo est ducenda tangens RB, ducatur à puncto R recta R M D, perpendicularis in C D F, quæ secet semicirculum in M. Ea igitur curvæ proprietas specifica est, ut recta RD, sit æqualis portioni circuli A M, & applicatæ D M: Ducatur in puncto M, ex præcedente methodo tangens MA, ad circulum, (eadem nempe procederent si curva C O M esset alterius naturæ) Ponatur factum quod quæritur, & sit recta DB quæsita, æqualis A, DA inventa ex constructione æqualis B.

M A itidem inventa vocetur D,

M D data vocetur R,

R'D vocctur Z

C M portio circumferentia data sit N

DE recta utcumque assumpta sit E,

Et a puncto E ducatur EOVIN parallela rectæ R M D,

Flat ut A ad A-E, ita Z ad Z A-Z E quæ ideireo æquabitur rectæ N I O V E :

Igitur recta ZA-ZE debet aquari propter proprietatem specificam curva qua

in tangente confideranda est , resta O E , unà cum curva C O. Curva autem C O aquatur curva C M = curvà M O. Ergo resta Z A – Z E debet aquari resta O E,

& curvæ CM — curvå M O. Ut autem hi termini ad terminos analyticos reducantur, pro rectà OE, ad vitandam alymmetriam, ex superiore cautione sumatur ectà EV, applicata tangenti s & pro curva M O, sumatur portio tangenti s M V, cui ips M O adjacet: ad inveniendam autem EV, in terminis analyticis fiet ut B ad B-E, ita R ad RB-RE quæ idcirco æquabitur ips EV.

Ad inveniendam deinde MV, fiet ut B, ad D, ita E ad DE, quæ idcirco propter

triangulorum fimilitudinem, ut fupra, æquabitur MV: Curva autem C M, vocata est N, igitur in terminis analyticis fiet æqualitas inter Z A – Z E ex una parte

Et 
$$RB - RE \rightarrow N - DE$$
, ex altera;

Ducantur omnia in BA,

ZBA-ZBE {RBE-RAE + BNA-DAE,

Cum autem ex proprietate curvæ Z { R + N ergo

Ideoque ablatis communibus, reliqua comparentur,

Nempe ZBE, cum RAE+ DAE,

Fiat divisio per E. Et quia nullum est hoc casu homogeneum superstuum, nulla sieri debet elisso. Igitur

ZB { R A + D A. Et fiet ut

R + D, ad B, ita Z, ad A.

Ad construendum igitur problema, si siat ut aggregatum rectarum MA, MD, ad rectam DA, ita RD, ad DB. Juncta BR tanget curvam CR. Quia verò ut summa rectarum MA, MD, ad DA, ita MD, ad DC, ut facile est demonstrare. Ideo saciendum erit ut MD ad DC, ita RD, ad DB, sive ut elegantior evadat constructio junctar rectar MC, ducenda erit parallela RB.

Eadem methodo species omnes illius curvæ tangentes suas nanciscentur.

Constructionem generalem olim dedimus.

Quoniam veró quæsitum est de tangente quadratariæ, sive quadratricis Dinostrati, ita construimus ex præceptis præcedentibus.



Sit quadrans circuli A I B, quadrataria A M C, in qua ad datum punctum M, ducenda eft tangens. Juncia M I, centro I, intervallo I M quadrans Z M D, describatur, & ducta perpendiculari M N, fiat ut I M ad M N, ita portio quadrantis M D, ad rectan N O, juncia M O, tanget quadratariam; hae sufficiant.

Quia tamen sapiùs curvatura mutatur, ut in Conchosde Nicomedza, quæ pertinet ad priorem casum, & in omnibus speciebus curva Domini De Roberval, primà exceptà quæ pertinet ad secundum, ut perfectè curva possit delineari, investiganda sunt ex arte puncta inflexionum, in quibus curvatura ex convexà sit concava, vel contra. Chi negotio eleganter inservit doctrina de maximis & minimis. Hoc pramisso lemante senerali.

Esto in sequenti figura curva AHF G, cujus curvatura in puncto H, verbi gratia, mutetur 5 Ducatur tangens HB, applicata H C, angulus HBC, crit minimus omnium quos tangentes cum axe ACD, five infra, five supra punctum H, efficiunt, ut facile est demonstrare. Sumatur enim supra H, punctum, punctum M, tangens occutret axi inter A & B, ut in N, igitur angulus ad N major crit angulo ad B. Similiter si infra punctum H, sumatur punctum F punctum D, in quo concurrit tangens F D, cum axe erit inferius puncto B, & tangens D F, occurret tangenti BH, ad partes F & H. Igitur angulus ad D, crit major angulo ad B, Casus omnes non persequimur, sed modum tantum investigandi indicamus, cum curvarum formarum infinitas species exhibeant. Ut igitur verbi gratià, in exposito diagrammate punctum H, inveniatur, quæratur primum ex superiore methodo ad punctum quodlibet curuæ utcumque sumptum proprietas tangentis. Hâc inventâ quæratur per doctrinam de maximis & minimis punctum H, à quo ducendo perpendicularem H C, & tangentem H B, recta H C, ad C B, habeat minimam proportionem. Ea enim tatione angulus ad B erit minimus. Dico punctum H, ita inventum esse initium mutationis in curvatura

Ex prædicta methodo de maximis & minimis derivantur artificio fingulari inventio-, nes centrorum gravitatis, ut aliàs indicavi.

Sed & coronidis loco possum etiam & dată curvă inveniti spsius asymptoti quæ in curvis infinitis miras exhibent proprietates. Sed hæc si libuerit, susius aliquando explicabimus & demonstrabimus.





# DE CONTACTIBUS SPHÆRICIS

POLLONII Pergæi doctrinam ﴿) i vaxin reflituit eleganter Apollonius Gallus aut fub illius nominis larvå Franciscus ille Vieta Fontenæensis cujus miræ in Mathematicis lucubrationes veteti geometriæ selices pæstitære supperias. Verùm qui matetiam hanc contactuum quæ hactenus substiti n planis, ulteriùs promoverit, & ad sphærica problemata evehere sit ausus, adhuc, quod sciam, extitit nemo; præclara tamen inde problemata deduci & ad elegantem sublimiorum problemætum constructionem facillimè derivari patebit statim. Quærenda itaque sphæra qua per data puncha transcat aut sphæras & data plana contingat. Quindecim problematis totum negotium absolvetur.

#### PROBLEMA I.

## Datis quatuor punctis sphæram invenire quæ per data transeat.

Dentur quatuor puncta NOMF, per qua Sphara describenda est sumptis ad libitum tribus NOM, circa triangulum NOM, quod in uno esse plano constat ex elementiss describatur circulus NAOM, quem & magnitudine & positione dari persi

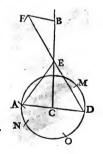

picuum est, esse autem circulum N A O M, in superficie invenienda Sphara paret, ex co quod si Sphæra plano secetur sectionem datò circulum, at per tria puncta N M O, Unicus tantum circulus describi potest, quem jam construximus, cum igitur tria punda NOM sint in superficie Sphæræ quæsitæ, ergo planum trianguli NOM, Sphæram quæsitam secar secundum circulum NAOM, quem ideo in superficie Sphæræ esse concludimus. Sit ipfius centrum C, à quo ad planum circuli excitetur perpendicularis CEB, patet in recta CB, esse centrum Sphara quasita, a puncto F, in rectam CB, demittatur perpendicularis FB, quam & positione & magnitudine dari perspicuum est, à puncto C, ducatur CAD, ipsi FB, parallela, crit igitur angulus BCA rectus, sed & recta B C, est perpendicularis ad planum circuli. Ergo recta A C D, est in plano circuli, & datur positione, dantur itaque puncta AD, in quibus cum circulo concurrit, ponatur jam factum elle, & centrum inveniendæ Sphæræ elle E, quod quidem in rectà CB, reperiri jam diximus ex Theodosio juncta recta FE, AE, ED, crunt equales, cum tria puncta nempe F, ex hypothesi & A, & D, ex demonstratis sint in superficie spharica, at tres rectar FE, AE, ED, funt in codem plano, cum enim rectar FB, ACD, sint parallelæ, crunt in codem plano, sed & recta CB, ideoque tres FE, A E , D E ; fi igitur circa tria puncta data A F D , describatur circulus , ejus centrum E, erit in recta CB, ac proinde & Sphæræ quæsitæ centrum & Sphæra ipsa non latcbunt.

#### PROBLEMA II.

# Datis tribus punctis & plano invenire sphæram quæ per data puncta transeat, & planum datum contingat.

Dentur tria punca NO M, per que circulus descriptus MEO N, erit ad superficiem Sphæricam questram ex jam demonstratis, & in excitat ad planum circuli recta IBA, invenietur centrum Sphæræ quam quærimus; concurrat recta IBA, cum

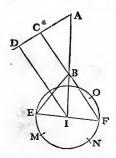

plano dato in puncto A, dabitur lgitur punctum A, positione à centro circus NEOM, demittatur perpendicularis in planum datum ID, dabitur sgitur punctum D, ideoque & recta AD, positione & magnitudine, & pariter recta ID, & IA, dabitur sgi-

## PROBLEMA III.

# Datis tribus punctis & sphærå invenire Sphæram quæ per data puncta transeat & sphæram datam contingat.

Entur tria puncta M, N, O, & sphæra I G, datur circulus M O N, in sphæra quæssitá, ad planum circuli erccta perpendicularis F C B, ut supra continebit centrum sphæræ quam quærimus, à centro I, sphæræ datæ demittatur in recctam F B, perpendicularis I B, quæ dabitur positione & magnitudine, à centro F, ipsi parallela ducatur E D, quæ erit ex jam demonstratis in plano circuli, & dabuntur puncta E & D, ste factum, & centrum sphæræ quæssæ C, ergo recæ I C, C E, C D, erunt in codem plano quod & datum est, cum dentur puncta I, E, D. Contactus autem duarum sphæræ um est in recta ipsarum centra connectente, ergo tanget sphæra quæssita sphæram datam in puncto G, recta igitur I C, superabit rectas C E, C D, radio I G, centro I, intervallo radij sphærici dati describatur circulus in plano dato recarum I C, C E, E D, transsibit igitur per punctum G, & circulus ille positione & magnitudine dabitur sed & puncta E & D in codem plano. Eò itaque deducta est quæstio ut ex Appollonio Gallo quæratur methodus quå datis duobus punctis & circulu in codem plano, inveniatur circulus qui per data duo puncta transset & circulum datum contingat.

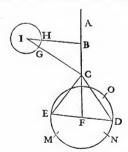

#### PROBLEMA IV.

# Datis quatuor planis invenire sphæram quæ data quatuor plana contingat.

DEntur quatuor plana AH, AB, BC, HG qua à sphærå quæsità contingi oporteat.

Sint duo plana AF, FD quæ ab eadem sphærå contingantur, bisecetur ipsorum inclinatio per planum BFHC, patet centrum sphæræ quæ duo plana AF, FD contingit esse in plano bisecante, ut videatur inutile in re tam proclivi diutiùs immorari, si pla-

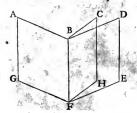

na AF, FD, essent parallela sphæræ, centrum esset in plano ipsis parallelo, & intervallum ipsorum bisccante, hoc posito propter plana CB, BA, positione data quod nempe datorum CB, BA, planorum inclinaționem datam bisccat. Sed propter duo plana BA, AH, est idem centrum sphæræ quæsitæ ad aliud planum positione datum; ergo communis sectio duorum planorum positione datorum, quorum alterum inclinatione datorum, quorum alterum inclinatione datorum, quorum alterum inclinatione datorum.

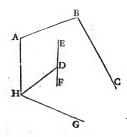

nationem planorum CB, BA, alterum inclinationem planorum BA, AH, bisecat, dabit rectam positione datam, in qua inveniendæ sphæræ centrum erit. Sit illa recta FE, sied propter duo plana AH, HG, est etiam centrum sphæræ quæsitæ ad aliud planum positione datum cujus concursus cum recta FE, positione data dabit punctum D, quod patet esse spara quæsitæ centrum, & reliqua constabunt.

## PROBLEMA V.

# Datis tribus planis & puncto invenire sphæram quæ per punctum datum transeat & plana data contingat.

S Înt data tria plana AB, BC, CD, & punctum H, quærenda sphæra quæ data tria plana contingens transeat per punctum H. Sit sactum s tria plana data ex præcedentis propositionis ratiocinio dabunt sectam positione datam quæ sedes erit centri sphærici quæssit. Sit illa GE, in quam apuncho dato H demittatur perpendicularis

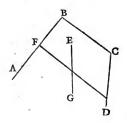

HI, qux & positione & magnitudine dabitur, producatur ad F, ut sit IF,  $\alpha$  qualis IH, dabitur pundum F, cum autem sphara quasita centrum sit in recta GE, ad quam ducka est perspendicularis HF bisfriami scha in I, cujus unum exextremis H est ad superficiem spharicam ex hypothesi, crit & alterius extremum F, etiam ad spharicam superficiem. Imò & circulus centro I, interuallo IH, descriptus in plano recto ad rectam GE erit ad superficiem sphara; datur autem ille circulus positione & magnitudine, dato autem circulo spharico positione & magnitudine & aliquo plano ut AB. Datur ex facili propositionis scunda hujus consectario sphara ad cujus superficiem sit circulus datus & qua planum datum contingat, deducta est itaque quastio ad secundam hujus, nec reliqua latebunt.

#### PROBLEMA. VI.

## Datis tribus planis, & sphærâ, invenire sphæram quæ datam sphæram & plana data contingat.

Dentur tria plana ED, DB, BC, & sphæra RM, construenda est sphæra quæ datam sphæram & tria pariter plana contingat. Sit sastum & sphæra ERCH, satissaciat proposito sphæram nempe in puncto R.



Et plana in punctis E, A, C, contingens, sphæræ, ERCH, centrum sit O, junctæ RO, EO, AO, CO, crunt æquales, sed & recta OR, transibit per datæ sphæræ centrum M, & recta EO, OA, OC, erunt perpendiculares ad plana data DE, DB, BC. Fiant recta O M, aquales recta O V, O G, O I, & per puncta V G I intelligantur duci plana VP, GH, IN, datis ED, DB, BC, parallela, cum recta OR, æqualis sit O E, & ablata O M, ablatæ O V, crit reliqua R M, reliquæ V E, æqualis, datur autem magnitudine R. M., cum sit radius sphæræ datæ; datur igitur & VE magnitudines cum autem OE, sit perpendicularis ad planum DE, crit ctiam perpend. ad planum PV, plano DE, parallelum, recta igitur VE, erit intervallum planorum DE,& PV, sed datur V E magnitudine ex demonstratis, ergo tlatur planorum DE, PV, intervallum ; funt autem parallela hæc duo plana , & datur DE positione ex hypothesi ; datur igitur & PV, positione. Similiter probabitur plana GH, IN, dari positione & rectas OV, OG, OI, ad ipla esse perpendiculares & aquales rectar OM, sphara igitur centro O, intervallo O M, descripta plana PV, GH, IN, positione data contingit. Datur autem punctum M, cum sit centrum sphæræ datæ. Eð itaque deducta est quæstio ut datis tribus planis PV, GH, IN, & puncto M. inveniatur íphæra quæ per datum punctum M, transcat & data plana PV, GH, IN, contingat, hoc est deducitur quæstio ad præcedentem, nec absimili in sequentibus artificio cum nulla in datis puncta reperientur, sed sphæræ tantum aut plana, in locum unius ex sphæris punctum datum fubstituetur.

## PROBLEMA VII.

## Datis duobus punctis & duobus planis invenire Sphæram quæ per data puncta transeat & plana data contingat.

Entur duo plana A B , B C , & duo puncta H M . quærenda fphæra quæ per puncta H & M transcat & plana A B , B C , contingat . Jungatur recta H M , & bisecetur

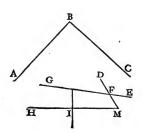

in I, punctum I, dabitur, per punctum I, trajiciatur planum ad rectam HM, rectum, cum Sphærica superficies puncta H, M, contineat, certum est centrum Sphæræ esse in plano ad rectam H M, normali, & per punctum I, transeunte, datur autem hoc planum positione eum recta H M, & punctum I. Sint data positione, ergo centrum sphæræ propter puncta H & M, est ad planum datum. Sed & propter plana A B, B C, ut jam superius demonstravimus, est ad aliud planum datum, ergo est ad rectam positione datam, sit illa G E, in quam demissa ab uno expunciis datis M, recta M F, dabitur positione & magnitudine & continuata in D, ut sit F D, æqualis M F, erit punctum D, datum & ex superius demonstratis erit etiam ad sphæricam superficiem, dantur itaque tria puncta H M D, per quæ sphæra quæssita transit, datur etiam planum A B, quod ab eadem sphærá contingi debet; deducta est itaque quæstio ad problema secundum hujus.

Priusquam progrediamur ulterius, præmittenda lemmata quædam facillima.

### LEMMA I.

IT circulus BCD, extra quem sumpto quolibet puncto E, trajiciatur per centrum recta ED, OB, ducatur quælibet ECB, patet ex elementis rectangulum AEC, æquari rectangulo BED. Sit jam sphæra circa centrum O, cujus maximus circulus sit ACDB, si ab eodem puncto E per quodlibet punctum superficiei sphæricæ trajiciatur recta ECA, donce sphæræ ex altera parte occurrat, rectangulum AEC, erit similiteræquale rectangulum BDE, si enim intelligatur circa rectam immobilem BDE,

converti, & circulus & recta  $E \subset A$ , fimul non immutabuntur rectar  $E \subset A$ , cum puncta C, & A, circulos describant ad axem rectos, nec ideixo rectangulum  $A \in C$ , crit itaque in quocumque plano æquale rectangulo  $B \in D$ .

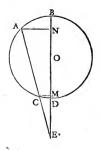

#### LEMMA II.

S Int duo circuli in eodem plano ADE, HLO, per centra ipforum trajiciatur recta ACMP, & fiat ut radius AC ad radium HM, ita recta CP, ad rectam MP, & a puncto P, ducatur ad libitum recta POLED; ambos circulos fecans in punctis & ipforum cuilibet æquari rectangula APQ, GPH effe æqualia & ipforum cuilibet æquari rectangula DPO, EPL. In sphæricis idem quoque verum effe sequentium problematum interest, patet autem ex eo quod si circa axem AP immobilem tam circuli duo quam recta POLED, codem tempore convertantur, non immutabuntur recta PO, PL, PE, PD, propter allatam in superiori lemmate rationem nec idcirco rectangula, & in quocumque plano constabit propositum.



### LEMMA III.

 $\label{eq:summary} \begin{array}{lll} \textbf{S} & \text{Int} & \text{duz} & \text{fphzrz} & \text{datz} & YN, XM & \text{per quarum centra trajiciatur recta} & R, YN, XM, V, & \text{fiat} & \text{ut} & \text{radius} & YN, & \text{d} & \text{radium} & XM, & \text{ita} & \text{recta} & YV, & \text{ad} & \text{rectam} & VX, & \text{d} & \text{puncto} & V, & \text{d} & \text{ducatur} & \text{in} & \text{quois} & \text{lost} &$ 

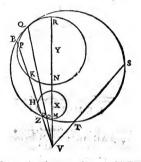

clangulum igitur Q V O ex primo lemmate est æquale S V T, sed rectangulum SVT ex constructione est aquale rectangulo R V M, cui ex secundo lemmate est aquale rechangulum lub V O, & recha per puncha V & O ad superficiem sphæricam sphæræ Y N, productà, ergo punctum Q est ad superficiem sphæræ Y N, commune igitur est & superficiei sphæræ YN, & superficiei sphæræ OTS. Aio has duas sphæras in puncto codem Q, se contingere, ducatur enim à puncto V, qualibet recta in quolibet plano sphara OTS, & sit verbi gratia VZ, qua producta secet spharas tres in punctis ZDHK P B, rectangulum Z V B in sphæra OTS, per primum & secundum lemma est aquale DVP rectangulo, spharis duabus XM, &YN, terminato. Sed DV, est major recta V Z, cum enim sphara O T S, tangat exterius spharam X M in puncto O. recta secans sphæram OTS, prius ipsi occurret quam sphæræ X M. Cum ergo probatum sit rectangulum DVP, zquari rectangulo ZVB, & recta ZV, sit minor recta D V,ergo recta PV crit minor rectà BV,punctú igitur B extra sphæram Y N cadet. Simili ratiocinio concludetur omnia puncta sphæræ ambientis exteriùs cadere, præter punctum Q, tangit igitur sphæra O TS, sphæram Y N quod crat demonstrandum, nec absimilis aut difficilior in contactibus interioribus, & in omnibus casibus demonstratio.

#### LEMMAIV.

SIT planum AC, & sphæra DGF, cujus centrum O, per centrum Ó, ducatur FODB perpendicularis ad planum & à puncto F ducatur recta quævis ad planum sphæram sceans in G, & planum in A. Aio rectangulum AFG, æquari rectangulo BFD, nam secetur sphæra adplanum darum, per planum triangul ABF, & siat circulus GFD in sphæra, in plano autem recta ABC, cum recta FB, sit perpendicularis ad

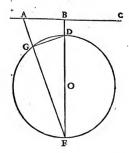

planum A C, etir etiam perpendicularis ad rectam A C, habens igitur circulum DGF, & rectam A C in eodem plano, & rectam F D B per centrum circuli transcuntem ad A C perpendicularem jungatur G D, anguli ad G, & ad B, sunt recti, ergo quadrilaterum A B D G, est in circulo, ideoque rectangulum A F G æquale est rectangulo BFD, quod etiam in quavis alia sphæræ sectione similiter demonstrabitur.

### LEMMA V.



SIT planum ABD, & sphara EGF, cujus centrum O, per centrum O trajiciatur recta FOEC perpendicularis ad planum, & in quovis alio puncto ducatur recta FHI, sitque rectangulum IFH æquale rectangulo CFE. Si per puncta IH, describatur

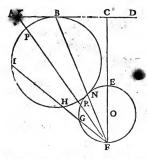

sphæra quæ planum AC contingat, cadem sphæra tanget sphæram EGF, intelligatur construi sphæra IHB, quæ per punsta I&H, transiens tangat planum AC, in punsto BI, alo sphæram EGF contingi i sphæra IHB, jungatur recta FB & rectangulo CFE, siat æquale rectangulum BFN, punstum N, per præcedentem erit ad supersi

ciem sphæræ E G F, sed & rectangulum C FE, ex constructione est æquale rectangulo I FH, rectangula igitur I FH, B FN, sunt æqualia; ideoque punctum N, est
etiam ad superficiem sphæræ I BH. Probandum jam sphæræn E G F, a sphæræ I BH, sin
puncto N contingi, quod quidem sacile est, à puncto enim F, per quodlibet punctum
sphæræ E G F, ducatur recta FR, quæ sphæræm I B H, in H & P, & planum A C in
K sece, rectangulum K FR ex præcedente lemmare æquatur rectangulo C FE, eui ex
constructione æquatur rectangulum D FH, ideoque P FH rectangula; igitur K FR,
& P FH sunt æqualia, sed recta K F est major recta FP, quia sphæra I BH, tangir
planum A C in B, ergo recta FR est minor recta FH, punctum igitur R est extra
sphæram I B H. Idem de quocumque alio puncto in quovis plano sphæræ E G F, ex
urraque puncti N parte probabitur; manisestum iraque sphæram E G F, à sphærå I B
H, in puncto N contino.

Hare lemmata licet fint facilia, pulcherrima tamen funt, tertium præsertim & quintum, in tertio quippe insnita sunt sphara quæ per puncha T & S transcuntes sphæram X M, contingunt, sed omnes illæ in insnitum tangent quoque ex demonstratis sphæram Y N, in quinto autem lemmate insnitæ sunt sphæra quæ per puncha I & H transcuntes planum A C contingunt, sed omnes illæ pariter in insnitum sphæram E G F,

ex demonstratis contingent.

His suppositis reliqua problemata facilè exequemur.

#### PROBLEMA VIII.

Datis duobus punctis plano & sphærå invenire sphæram quæ per data puncta transeat & sphæram ac planum datum contingat.

SIT datum planum ABC, sphæra DFE, & puncta HM, per centrum sphæræ datæ O in planum ABC, datum demittatur perpendir ilaris EODB, jungatur HE, & rectangulo BED, stat æquale rectangulum HEG; dabitur itaque punctum G, datis tribus punctis H,G&M, & plano ABC, quæratur sphæra per 2. pro-

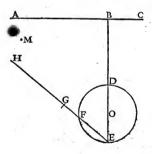

blema hujus, quæ per data tria puncta transeat & planum ABC darum contingat. Sphæra illa satisfaciet proposito, transit quippe per data duo puncta H&M, & planum ABC tangit ex constructione, sed & sphæram DFE contingit, ex quinto lemmate snam cum rectangulum HEG, æquetur rectangulo BED, omnis sphæra quæ per data duo H&G puncta transiens planum ABC tangit; sphæram quoque DEF contingit.

## PROBLEMA IX.

# Datis duobus punctis & duabus sphæris invenire sphæram quæ per data duo puncta transcat & sphæras datas contingat.

S Int datz duz spharz AB, DE, & puncta data, H& M, trajiciatur recta AF, per Scentra spharzrum datarum, & ut radius AB ad radium DE: ita siat recta BF, ad FE,

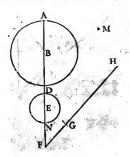

dabitur punctum F, fiat rectangulo N F A, æquale rectangulum H F G, dabitur punctum G. Jam datis tribus M, G, H, punchis & sphara D N, quæratur sphæra quæ per data tria puncta transeat & sphæram D N datam contingat, cui problemati satisfaciet retrium problema hujus, continget quoque sphæram ex 3. lemmate ideoque proposito latisfaciet.

### PROBLEMA X.

Dato puncto, duobus planis, & sphærå invenire sphæram, quæ per datum punctum transeat & sphæram, ac data duo plana contingat.

Sint duo plana AB, BD, sphæra EGF, punctum H, per punctum O centrum Sphæræ datæ in quodlibet ex planis demittatur perpendicularis CEOF, & rectangulo

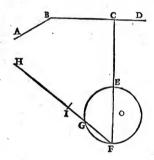

CFE, fiet æquale rectangulum HFI, datis duobus punctis H, &I, & duobus planis AB, BD. Quæratur per septimum problema hujus sphæra quæ per data duo puncta transcar & duo plana data contingat, continger quoque ex quinto lemmate sphæram, & proposito satisfaciet.

## PROBLEMA XI.

Dato puncto, plano, & duabus sphæris invenire sphæram quæ per datum punctum transeat & planum, ac sphæras duas datas contingat.

Educetur statim quæstio simili præcedentibus ratiocinio ad problema octavum, datis cuobus punctis, plano & sphærå, idque beneficio lemmatis quinti. Quod silibeat uti lemmate terrio deducetur quæstio pariter ad idem problema alio medio & alia constructione.

## Mathematica.

#### PROBLEMA. XII.

## Dato puncto & tribus sphæris, invende sphæram quæ per datum punctum transeat & sphæras datas contingat.

Huic quoque figuram non affignamus, fiatim quippe beneficio lemmatis 3. deducetur quæftio ad problema IX. datis duobus punctis, duabus sphæris, &c.

#### PROBLEMA XIII.

Datis duobus planis & duabus sphæris, invenire sphæram quæ data plana & sphæras contingat.

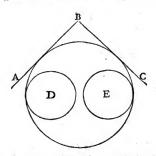

IT factum. Si ergo sphæricæ superficiei inventæ imaginemur aliam ejussem een tri superficiem parallelam quæ å quæstiå distet per radium minoris ex sphæris, tanget hæc nova superficies sphærica plana quæ å datis distabunt per inretvallum ejussem radij minoris ex sphæris, tanget quoque sphæram cujus radius distabit à radio majoris sphæræ datæ per idem radij minoris intervallum, quæque erit majori sphæræ concentrica, dabitur ergo, dabuntur & duo plana datis parallela & per radium finioris ex sphæris ab ipsis distantia, transsibit & hæc nova superficies sphærica per centrum minoris ex sphæris datis, quod quidem datum est, pari igitur quo usi jam sumus in Problemate VI. artistio deducetur quæstio ad problema X. dato puncto, duobus planis & sphæra invenite &c.

## PROBLEMA XIV.

## Datis tribus sphæris & plano invenire sphæram quæ sphæras & planum dætum contingat.

S Imili quâ usi sumus vià in præcedente & VI. Problemate deducetur quæstio ad Problema XI. dato puncto, plano & duabus sphæris &c.

## PROBLEMA XV.

Datis quatuor sphæris invenire sphæram quæ datas contingat.

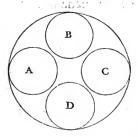

SIT factum, & quà us est methodo Apollonius Gallus ut problema de tribus circulis ad problema de puncto & duobus circulis deduceret, cadem & simili pracedentibus famosum hoc & nobile problema ad xII. datis tribus sphæris & puncto deducemus. Constabit ex omni parte propositum, & illustre accedet Apollonio Gallo complementum.

Casus varios, determinationes, & minuta negleximus, ne în immensum excresceret sphæricus de contastibus trastatus.



## LINEARUM CURVARUM CUM LINEIS RECTIS

## comparatione

DISSERTATIO GEOMETRICA.

ONDUM, quod sciam, lineam curvam pure Geometricam puedi rectæ datæ Geometræ adæquarunt. Quod enim à subtili illo se suit Mathematico Anglo nuper inventum & demonstratum est cy- 1660. cloidem nempe primariam diametri circuli ipsam generantis occules esse quadruplam, hoc suam ex sententià doctissimorum Geo- toris metrarum videtur habere limitationem, ij quippe hanc essele- nomigem & ordinem naturæ pronuntiant ut non finat inveniri re-

ctam curvæ æqualem,quin priùs supposita fuerit alia recta alteri

curvæ æqualis. Quod quidem in exemplo cycloidis ab ipfis allato ita fe habere deprehendunt, nec nos diffitemur, cum constet descriptionem cycloidis indigere æqualitate alterius curvæ cum rectà, hoc est circumferentiæ circuli cycloidem generantis cum rectà quæ est basis ipsius cycloidis. Sed quam vera sit hæc, quam statuunt, lex natura. & quam periculosum ab uno aut altero experimento statim ad axioma properare, infrà patebit. Nos enim curvam verè Geometricam & ad cujus constructionem nulla talis alterius curvæ cum rectà æqualitas præcessisse supponatur, rectæ datææqualem effe demonstrabimus; & paucis, quantum fieri poterit, totum negotium absolve-

## PROPOSITIO PRIMA.

'IT in Figura prima curva quævis A H M G in easdem partes curva, exempli causà, una ex parabolis infinitis in quà tangentes extra curvam cum base A F & axe F G concurrant, & sumatur in hujusmodi curva quodvis punctum H per quod ducatur tangens I H K, in qua sumptis ex utraque parte punctis K & I demittantur perpendiculares I B , K D in basim A F quæ secent curvam in punctis R & M. Aio portio-

nem tangentis HI portione curvæ R Hesse minorem, portionem autem ejussem tangentis HK portione curvæ H Messe majorem; Cum enim ex hypothesi tangens K I occurrat bass A Fextra curvam, ergo angulus C HI qui sit ab intersestione perpendicularis in bassem H C, & tangentis HI erit minor recto, ideoque à puncto H demissa perpendicularis in rectam K I cadet in punctum V supra puncta B R I. Pater itaque rectam HV minorem esse rectà quæ puncta H & R conjungit; ergo à fortiori recta H I minorem esse curvæ H R quæ rectam à b H R ad R ductam subtendit; quod primo loco suit demonstrandum. Aio jam portionem K H portione curvæ H Messe majorems à puncto K ducatur ad eandem curvæ me

Figura



tangens KN & demittatur perpendicularis NE. Ex prædemonstratis probatum est rectam KN esse major tota portione curvæ N M: Sedex Archimede summa tangentium HK, K Ness major tota portione curvæ HN. Ergo portio tangentis H K portione curvæ HM, major erit. Quod secundo loco suit ostendendum. Nec moveat tangentem a puncto K ultra punctum G, aliquando occurrere curvæ. Hoc enim casu aliud punctum inter K& M sumi poterit, & omnia ad præcedentem demonstrationem aptari. Inde sequitur si à punctis & & I ducanur perpendiculares ad axem curvam in punctis O & P secantes, hoc casu tangentem HI curvà HO esse majorem, tangentem verò HK curvà HP esse minorem. Si enim imaginemur inverti siguram ita ut axis in locum baseos, basis in locum axis transferatur, non solum similis in hoc casu, sed eadem omninò erit demonstratio.

Patet autem ex ipså constructione, si recta BC & CD sint aquales portiones tangentis HI & HK esse item inter se aquales, quod tamen summopere notandum.

#### PROPOSITIO IL

A D dimensionem linearum curvarum non utimur inscriptis & circumscriptis more Archimedeo, sed circumscriptis tantum ex portionibus tangentium compositis, duas enim series tangentium exhibemus quarum una major est curvà, altera minor idemonstrationem autem multo faciliorem & elegantiorem per circumscriptas solas evadere Analystæ experientur.

Possibile igitur, ut vult methodus Archimedea, pronuntiamus cuilibet ex curvis jam pradictis ei reumscribere duas figuras ex rectis constantes quarum una superer curvam intervallo quovis dato minore, altera autem superetur à curva intervallo etiam dato minore.

Exponatur curva aliqua ex prædictis in 2. Figura. Secetur basis A F in quodlibet portiones aquales, AB, BC, CD, DE, EF, FG, & à punctis B, C, D, E, F, crigantur perpendiculares BQ, CV, DZ, ER, FM, quæ occurrant curvæ in punctis P, T, Y, N, O, Ducantur item tangentes AQ, PV, TZ, YR, NM, Oi. Ex prima propolitione pater tangentem A Q., portione curvæ A P esse majorem : item tangentem P V, portione curvæ P T esse majorem & sic de reliquis, tandemque etiam ultimam O I portione curvæ O H esse majorem. Ergo figura constans ex omnibus istis tangentium A Q. P V, TZ, YR, N M, O I, portionibus curva ipsa major erit.



At exponatur eadem curva in 3. Figura cujus basis AG in eundem portionum Diest æqualium numerum dividatur in punctis B , C, D, E, F. à punctis B , C, D, E, F ut feura fuprà crigantur perpendiculares BR, CQ, DO, EL, FI quæ occurrant curvæ in 3,440m punctis S, P, N, M, K, à puncto autem S in hac tertia figura, ducatur tangens ST, est est lice occurrens perpendiculari AT, deinde à punctis PN, M, K, H ducantut tangentes bei le-PR, NQ, MO, KL, HI occurrentes perpendicularibus BS, CP, DN, EM, FK, der in junctis R, Q, O, L, I. Ex prima propolitione patet tangentem ST portione curvæ A Sesse minorem, item tangentem PR portione curvæ P Sesse minorem & sic deinceps, tandemque ultimam I H quæ parallela est basi, portione curvæ K H esse mnorem. Ergo figura constans ex omnibus istis tangentium ST, PR, NQ, MO, KLi, HI portionibus curva ipía minor crit.

Cum autem ex corollario propositionis primæ partes rangentium ab codem puncto curvæ utrinque productarum & portionibus basis hinc inde æqualibus oppositarum fint inter se æquales : patet , cum 2. & 3. Figuræ curvæ supponantur æquales aut eadem potius, licet vitanda confusionis causa duas figuras descripterimus, tangentem ST tertiæ figuræ æqualem effe tangenti PV fecundæ figuræ,cum enim punctum S in tertia figura idem omninò sit cum puncto P secudé figura & portiones basis AB,BC in utraq; figura fint inter se æquales ; portiones tangentium ex utraque parte ipsis oppositarum nempe recta S T in 3. figura & recta P V in 2. inter se æquales erunt. Probabitur similiter tangentem P R 3. figura aqualem esse tangenti TZ 2. & sie de cateris. Quo peracto constabit primam tantum 2. figuræ & ultimam 3. nulli ex portionibus figuræ contrariæ aquales effe. Excessus igitur quo figura secunda superat tertiam est idem quo tangens A Q 2. figuræ superat tangentem I H 3. figuræ. Sed recta I H propter parallelas aquatur portioni basis F G sive A B, supponuntur enim omnes basis portiones

æquales in utraque figura, ergo figura secunda ex tangentibus curva majoribus compofita superat figuram tertiam ex tangentibus curva minoribus compositam co ipso quo in 2. figura tangens A Q fuperat portionem basis A B, ipsi oppositam intervallo.

Si igitur velimus duas figuras curvæ circumscribere, alteram majorem curva, alteram verò minorem, quæ se invicem excedant intervallo minore quocumque dato, facillima crit constructio: Cum enim ex methodo tangentium jam cognita detur tangens ad punctum A, dabitur angulus Q A B, sed angulus Q B A est rectus, ergo datur triangulum Q A B, specie, datur itaque ratio rectæ A Q ad A B. Cavendum itaque est ut divisio basis ita instituatur ut differentia rectarum A Q & A B sit minor quacumque recta data, Quod ita affequemur si quæramus duas rectas in data ratione quæ se invicem excedant recta data quæ sit minor câ quæ data est. Hoc-autem problema est facile,& curandum deinde ut portio qualibet basis AB non sit major minore duarum qua dicto problemati fatisfaciunt.

Cum igitur hac ratione invenerimus duas figuras curvæ circumscriptas, alteram ma? jorem, alteram minorem dictà curvà quæ se invicem excedunt intervallo minore quocumque dato, à fortiori major ex circumscriptis superabit curvam intervallo adhuc minore, & minor ex circumscriptis superabitur à curva intervallo adhuc minore.

Paret itaque ex nostra hac methodo per duplicem circumscriptionem commodum præberi aditum ad methodum Archimedeam cum agitur de dimensione linearum cur-

varum. Quod femel monuisse & demonstrasse sufficiet.

His positis securè pronuntio inveniri posse curvam verè Geometricam data recta æqualem. Ea verò est una ex infinitis parabolis, quas olim speculati sumus ; illa nempe in qua cubi applicatarum ad axem funt inter se ut quadrata portionum axis, de quo ne dubitent Geometræ ita breviter demonstro.

#### PROPOSITIO III.

1T in 4: Figura parabole quam jam jndicavimus MIVA cujus vertex A, axis AN, & in qua sumpto quovis puncto I & ductis perpendicularibus seu applicatis ad axem rectis MN, IF, cubus recta MN fit ad cubum recta IF, ut quadratum recta N A ad quadratum rectar F A, idque semper contingat: probandum est curvam MIA rectæ datææqualem esse. Fiat ut quadratum axis A N, ad quadratum applicatæ N M, ita recta N M ad rectam A D ipsi A N perpendicularem. Patet rectam A D esse rectum dicta parabola latus; hoc est solidum sub AD in quadratum recta AN aquari cubo applicatæ N M, item sumpto quovis alio puncto ut I, solidum sub A D in quadratum A Fæquari cubo applicatæ I F, quod non eget demonstratione, in facilibus enim non immoramur : ducatur tangens ad punctum I, & fit illa IOE que cum axe AN in puncto E concurrat. Ex methodo tangentium constat rectam F A, recta A E esse duplam, ideóque rectam F E ad rectam A Fesse ut 3. ad 2. quadratum verò rectæ E Fesse ad quadratum recta A F ut 9. ad 4. à recta A D abscindatur nona ipsius pars C D & reliqua CA bifecetur in B, erit igitur D A ad A B ut 9. ad 4. five ut quadratum E F ad quadratum A F. Solidum itaque fub A D in quadratum A Fæquale erit folido fub quadrato F E in rectam A B. Sed solidum sub A D in quadratum A Fest aquale cubo recta I F, ergo folidum sub recta A B in quadratum EF est æquale eidem cubo rectæ IF; est ergò ut quadratum E F ad quadratum I F ita recta I F ad rectam A B, & componendo fumma quadratorum E F & FI, hoc est unicum quadratum tangentis I E est ad quadratum IF, ut fumma-rectarum IF & A B ad A B.

Si autem ducatur à puncto I perpendicularis ad basim recta I H & alia quavis perpendicularis GQV O occurrens applicatæ I F in Q : curvæ in V & tangenti in O, propter similitudinem triangulorum erit ut I O ad I Q sive ipsi æqualem H G, ita tangens I E ad applicatam I F, & ut quadratum I O ad quadratum H G ita quadratum I E ad quadratum I F.

Ut autem quadratum I E ad quadratum I F, ita summa rectæ I F & A B ad rectam A B. Ergo quadratum I O ad quadratum H G erit semper ut summa rectarum I E & A B ad rectam A B: Quod demonstrare oportuit.

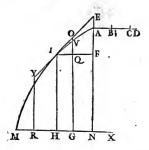

Figura

Inde sequitur si rectx M N ponatur in directum rectx N X rectx A B xqualis, esse semper ut quadratum tangentis I O ad quadratum rectx H G, yel ut quadratum tangentis I Y ex altera parte ad quadratum rectx opposite x H I, utrobique en enim proper parallelas cadem est ratio, ita rectam H X ad rectam N X. Recta enim H X xqualis est summar rectarum I F, & A B,& recta N X est xqualis A B. Hoc autem pater ex constructione, recta enim H N proper parallelas xqualis est rectx I F, & reliqua N X, facta est xqualis rectx A B.

### PROPOSITIO IV.

Xponatur in 5. Figura nostra hac parabola A XE cujus sit ea, ut diximus, natura ut cubi applicatarum fint inter se in ratione quadratorum portionum axis : Sit cius axis A I basis aut semibasis E I ex datis axe A I & applicata I E invenitur, ut superiùs diximus, rectum latus A D; à quo abscissa nona ipsius parte C D, & reliqua A C bifariam divifa in B, fecetur basis EI in quotlibet libucrit portiones aquales EF, FG, GH, HI & à punctis F, G, H excitentur perpendiculares F X, GY, H Z curvæ occurrentes in punctis X,Y,Z.Ad puncta autemE,X,Y,Z,ducantur tangentes ER,XS,YT,ZY, occurrentes perpendicularibus FX, GY, HZ, IA productis, in punctis R, S, T, V. Ponatur rectæ EI in directű recta IK æqualis rectæ AB, Patet ex præcedente propositione & ipsius corollario quadratum tangentis Z V ad quadratum rectæ H I esse ut rectam H K, ad re-&am KI. Similiter ut quadratum tangentis YT ad quadratum re&a: GH ita re&am G K ad rectam K I; item quadratum tangentis X S ad quadratum rectar F G ut rectam F K ad rectam K I ; denique ut quadratum tangentis E R ad quadratum recta E F ita rectam E K ad rectam I K : His positis à puncto K excitetur K L perpendicularis ad recham EK, & fiat recha K L aqualis recha K I five A B : Intelligatur jam per punctum K tanquam verticem, axem autem K E, describi parabole simplex sive Archimedea cujus rectum latus fit K L, & fit illa parabola K,M Q ad quam excitentur perpendiculares EQ, FP, GO, HN, IM quæ erunt, ut patet applicatæ parabolæ & in dire-&um politæ perpendicularibus FX, GY &c. Quadratum tangentis ZV ut jam diximus eft ad quadratum recta H I ut recta H K ad rectam I K.

Sed ut recta HK ad rectam IK ita fingulis in rectam KL ductis rectangulum fub HK in KL ad rectangulum fub IK in KL; rectangulum verò fub HK in KL ex nas tura parabolæ Archimedeæ æquatur quadrato applicatæ H N , & rectangulum fub I K , in K Læquatur quadrato rectæ K L, cum rectæ I K, K L factæ fuerint æquales : Erit igitur ut quadratum H N ad quadratum K L ita quadratum tangentis Z U ad quadratum rectar HI, ideòque ut recta H N ad K Lita tangens Z U ad rectam H I. Similiter probabimus esse uttangentem YT ad rectam GH ita applicatam GO ad KL: Item ut tangentem X S ad recam F G ita applicatam F P ad K L, denique ut tangentem ER. ad rectam E Fita effe applicatam E Q ad K L. Cum igitur fit ut tangens Z U ad rectam H I ita applicata HN ad K L, rectangulum fub 'extremis æquabitur rectangulo fub medijs, ideoque rectangulum fub NH in HI æquabitur rectangulo fub KL in tangentem Z U. Similiter rectangulum sub O G in GH æquabitur rectangulo sub K L in tangentem YT, item rectangulum sub PF in FG aquabitur rectangulo sub KL in tangentem XS, denique rectangulum sub EQ in EF æquabitur rectangulo sub KL in tangentem ER: Quidautem pluribus in re proclivi & jam ad methodum Archimedeam sponte sua vergente immoramur? Per inscriptas enim & circumscriptas in segmento parabolico figuras, rectangula omnia QEF, PFG, OGH, NHI fegmentum ipium parabolicum EQ M I defignabunt. Omnes autem tangentes ER, X S Y T. Z U per iteratam secundum nostræ præcepta methodi circumscriptionem curvam ipfam EXYZA ctiam designabunt; ergo segmentum parabolicum EQMI aquatur rectangulo sub K L in curvam E X A. Datur autem in rectilineis segmentum parabolicum E Q M I, quadravit enim parabolam Archimedes ideòque ipfius fegmenta. Ergo rectangulum fub KL in curvam E X A ctiam datur : datur autem recta KL. Ergo datur curva E X A & ipfi alia recta potest constitui æqualis, quod crat demonstrar:-

Si quibusdam tamen hæc demonstratio brevitate nimiå laborare videatur, cam integram infiftendo vestigiis Archimedeis non gravamur separatim adjungere, ut cam legant & examinent qui superiora non sufficere existimabunt. Probandum est segmentum parabolicum E Q M I rectangulo fub data K L in curvam E X A æquale esse. Fiat ex Archimede segmentum illud parabolicum EQM I aquale rectangulo fub data recta KL in datam rectam B. Si probaverimus rectam Bæqualem effe curvæ E X A constabit propositum. Aio itaque rectam B curvæ E X A esse æqualem. Si enim æqualis non est, crit vel major vel minor. Sit primò recta B major quam curva E X A & sit carum excessus, si fieri possit recta a. Ex propositione secunda hujus possumus curuæ E X A circumscribere figuram ex portionibus tangentium compositam quæ superet curvam intervallo minore rectà a. Fiat igitur illa circumscriptio & in figura separatà, quam etiam quintam Romano charàctere notauimus, circumscripta illa conster ex portionibus tangentium ER, XS, YT, ZV, circumscripta illa ex prædemonstratis est major curvà E X A. Sed & recta B posita est major eadem curva. Cum ergo circumscripta superet curvam minori intervallo quam recta B superat candem curvam : Ergo circumscripta minor est recta B. Rectangulum itaque sub recta K L in circumscriptam est minus rectangulo sub KL in rectam B. At rectangulum sub KL in B factum est aquale segmento parabolico E QMI: Ergo rectangulum sub KL, in circumscriptam est minus dicto segmento parabolico E Q M I. Probavimus autem rectangulum sub KL in portionem tangentis ER æquari rectangulo sub QE in EF, item rectangulum sub KL in XS æquari rectangulo sub PF in FG, item rectangulum sub K Lin YT zquari rectangulo sub O G in GH, denique rectangulum sub K L in Z V æquari rectangulo sub N H in HI, ergo rectangulum sub K L in totam circumscriptam est æquale summæ rectangulorum sub Q E in EF, sub PF in FG. sub O Gin G H & fub NH, in H I. Si autem in rectas F P, GO, H N, I M, que fenfim decrescunt quò propiùs accedunt ad verticem parabola, continuaras demittantur

perpendiculares seu parallelæ basi, à punctis Q, P, O, N rectæ Q, r, P  $\Theta$ , O  $\Lambda$ , N  $\bullet$ . Patet rectangulum Q E  $\Gamma$  r æquale esse rectangulo sub Q E in E  $\Gamma$ , irem rectangulum  $\bullet$  F, æquari rectangulo sub P F in F G, rectangulum  $\Lambda$  G æquari rectangulo sub O G in G H, denique rectangulum  $\bullet$  H æquari rectangulo sub N H in H I. Ergo rectangulo

lumfub K L in circumscriptam est aquale rectangulis © E, o F, A G, o H. Scd probavimus rectangulum sub K L in circumseriptam esse minus segmento parabolico EQ MI, ergo summa rectangulorum rE, oF, AG, & Herit minor dicto segmento parabolico E Q'M I, quod est absurdum, illa enim rectangula constituunt figuram ex re-Aangulis compositam, & segmento parabolico, ut patet, circumferiptam, ideoque iplo segmento majorem. Recta itaque B non est major curvà E X A. Sed neque minorem esse probabimus. Sit enim recta B minor curvâ E X A, si fieri potest, & curva superet rectam B intervallo A. Circumscribatur in figură separată (quam etiam quintam charactere graco notavimus ) figura constans ex portionibus tangentium curvâ EXA minorum; sed quam ramen ipsa curva superet intervallo minore ipso A. Et sit illa figura constans ex portionibus rangentium XR, YS, ZT, AV; Cum itaque curva sit major B intervallo A, & cadem curva superet circumscriptam intervallo minore ipío a , ergo circumferipta erit major rectà B, ideòque rectangulum sub K L in circumscriptam erit majus segmento parabolico E Q M I. Sed rectangulum sub K L in circumscriptam æquatur, ex prædemonstratis, rectangulis sub PF, in FE, sub OG, in GF, fub NH in HG&fub MI in IH. Est enim ut XR ad FE ita FP ad KL, ideòque rectangulum sub KL in XR æquatur



rectangulo sub PF in FE & sic de reliquis. Cum igitur rectangulum sub K L in ciscumscriptam sit majus segmento parabolico E QM I, ergo summa rectangulorum sub PF in FE, sub O G in GF, sub N H in G H & sub M I in H I est major dicto segmento parabolico, sed omnia illa rectangula ductis perpendicularibus seu basi parallelis rectis Pr, O 9, N A, M 4 quz omnes cadent inapplicatas intra parabolam, prout enim applicata magis distant à vertice cò magis semper augentur, erunt aqualia rectangulis PE, O F, N G, M H. Ergo summa omnium illorum rectangulorum PE, OF, N G, MH, etit major segmento parabolico. Quod et absurdum. Rectangula enim illa PE, O F, N G, M H componunt siguram ex rectangulis compositam & ipsi segmento parabolico inscriptam, ideòque ipso minorem. Recta itaque B non est minor curvà EX A. Cum jgitur nec sit major, nec minor, ceit ipsi curva aqualis. Quod prolixibs, ut onnis removeatur serupulus, suit demonstrandum.

Ex jam demonstratis patet eâdem facilitate demonstrati posse segmentum parabolicum quodvis E Q P F à priore abscissum, rectangulo sub datâ K L in curvam E X aquale effe ; Ideoque si detur in basi quodvis punctum ut F, cum ex Archimede se mentum parabolicum E Q P F in rectilineis detur, darietiam & rectangulum sub K datà in portionem curvæ EX; datur autem recta KL, ergo & curva EX. Dato itaqu quovis puncto inba se ut F, dari portionem curva ipsi oppositam & rectam posse

affignari huic æqualem manifestum est.

Noc moveat ad rectam illam curvæ E X A æqualem inveniendam, construendam videri parabolam simplicem, quo casu problema solidum evaderet. Cum enim supponatur ad veritatem tantùm inquirendam & demonstrationem ritè conficiendam parabolæ illius descriptios nihil vetat quominus calculum ipsum dissimulata illa imaginaria parabolæ descriptione, per rectas & circulos & expediamus & exhibeamus. Is autem calculus, nisi fallor, talis est. Esto in figura sexta, curva patabolica DAC



ejus naturz ut cubi applicatarum DB&N M fint inter se ut quadrata portionum axis BA & AM, dentur autem altitudo AB & semibasis BD, aut tota DBC. Aio dari rectam curvæ DA Cæqualem (quod jam probatum est ) in calculo verè Geometrico. Sit rectum istius parabola latus recta A O, quam datam esse ex datis axe & applicata ex suprà dictis constat, à recta A O auferatur nona ipsius pars E O, reliqua verò A E fiat æqualis rectæ Y K, cui in directum ponatur K X æqualis seu applicatæ femibali D B. Super refta Y X tanguam diametro describatur semicirculus Y T X & rectà YK bisectà in puncto R excitetur perpendicularis R T semicirculum secans in T, Reclæ RT fiat æqualis recla RV & fuper recla VX tanquam diametro describatur semicirculus V Q X ad cujus circumferentiam à puncto R excitetur perpendicularis R Q. Super rectis T R, R Q describantur semicirculi T P R, R G Q & ipsis applicentur recta TP, R G qua fingula fint ipfi RY aquales. Junctis autem rectis RP, Q G: Aio rationem curvæ parabolicæ D A C ad basim D B C esse eamdem quæ est dupli quadrati recta QG ad triplum quadratum recta RP ideoque effe datam. Fiat itaque ut triplum quadratum rectæ R. P ad duplum quadratum rectæ QG ita recta D C 1H. Recta illa I H quæ data est ex constructione, æqualis erit curvæ parabo. Quod si cum præcedente demonstratione non conveniat, ab ipsa erit emen-

SI hare non sufficiant ad obtinendum à Geometris ut nostra hare cutva parabolica inter admiranda Geometria collocetur, illud fortasse à ipsis qua mox sequentur impetrabunt. Quid enim mirabilius quâm ex uná hâc cutva derivari & formati alias numero infinitas non solum ab ipsà sed inter se specie differentes qua tamen singula reclis datis aquales esse acte demonstrentur? Propositio generalis hare est.

Sit in 7. Figurà, curva nostra parabolica CM A cujus altitudo AB, semibasis CB



Figura

& ab eå curvà formentur aliz in infinitum hac ratione ut duĉtis perpendicularibus ad baſim reĉtis D M, N L, E K, I H utcumque, ſccantibus curvam in punĉis M, K, nova curva C NI G ex hac priore formanda sit ejus naturze ur reĉta D Nst ſcmper æqualis portioni prioris curvz nempe C M ipſam reſpicienti; item reĉta E I sit æqualis portioni prioris curvz C M K, & sic in omnibus alijs quibuslibet perpendicularibus. Hæc nova curva C N I G erit diversæ à priore speciei. Formetur pariter abipsâ, tertia curva C L H F in qua reĉtæ D L, E H sitt ſcmper æquales portionibus curvis C N & C N I ſccundæ curvæ. E tà tertiå pari ratione formetur 4. à quarta quinta sà quinta ſexta & co progrediamur in infinitum ordine. Alo omnes istas curvas C N I G, C L H F & reliquas in infinitum perinde ac primam parabolicam C M K A reĉtis datis æquales esse.

Notandum autem is as omnes in infinitum curvas esse purè Geometricas, nec in illis itaque ad legem illam & ordinem naturæ de quibus initio hujus dissertationis locuti sumus recurrendum. Licet enim recuæ D N & E I curvis C M & C M K supponantur æquales, eædem tamen ip æ non tam suppositæ sunt quam ex prædictis demonstratæ esse partier reckis æquales. Dato quippe quolibet puncto D, cum ex prædentibus detur recka æqualis portioni curvæ C M; ergo recka D N quæ curvæ C M ex constructione ponitur æqualis, ur recka verè data non ut æqualis curvæ considerari debet, & sie de reliquis. Curva igitur suprà descripta C N I,G verè Geometrica est, quam postquamæqualem esse cata demonstraverimus sequetur tertiam curvam ab e à formandam nempe C L H F esse quoque purè Geometricam & sie omnesalias in infinitum.

Demonstratio difficilis non crit si prius pramiserimus generalem qua huic operi omninò inservit propositionem.

Varia Opera

æquale effe ; Ideoque si detur in basi quodvis punctum ut F, cum ex Archimede mentum parabolicum E Q P F in rectilineis detur, darietiam & rectangulum fub data in portionem curvæ E X; datur autem recta KL, ergo & curva E X. Dato ita quovis puncto inba fe ut F, dari portionem curvæ ipsi oppositam & rectam posse affignari huic æqualem manifestum est.

Nec moveat ad rectam illam curvæ E X A æqualem inveniendam, construendam videri parabolam simplicem , quo casu problema solidum evaderet. Cum enim supponatur ad veritatem tantùm inquirendam & demonstrationem ritè conficiendam parabolæ illius descriptio; nihil vetat quominus calculum ipsum dissimulata illa imaginaria parabolæ descriptione, per rectas & circulos & expediamus & exhibeamus. Is autem calculus, nifi fallor, talis est. Esto in figura sexta, curva parabolica DAC

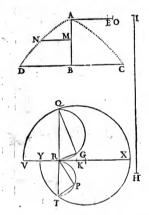

ejus naturæ ut cubi applicatarum D B & N M fint inter se ut quadrata portionum axis BA & AM, dentur autem altitudo AB & semibasis BD, aut tota DBC. Aio dari rectam curvæ DA Cæqualem (quod jam probatum est ) in calculo verè Geometrico. Sit rectum istius parabolæ latus recta A O, quam datam esse ex datis axe & applicata ex suprà dictis constat, à recta A O auseratur nona ipsius pars E O, reliqua verò A E fiat æqualis rectæ Y K, cui in directum ponatur K X æqualis seu applicatæ semibasi D.B. Super recta Y.X tanquam diametro describatur semicirculus Y.T.X & rectà YK bisectà in puncto R excitetur perpendicularis R T semicirculum secans in T, Reclæ RT fiat æqualis recla RV & super recla VX tanquam diametro describatur semicirculus V Q X ad cujus circumferentiam à puncto R excitetur perpendicularis R Q. Super rectis T R, R Q describantur semicirculi T P R, R G Q & ipsis applicentur rectæ TP, R G quæ fingulæ fint ipsi RY æquales. Junctis autem rectis RP, Q G: Aio rationem curvæ parabolicæ D A C ad basim D B C esse eamdem quæ est dupli quadrati rectæ QG ad triplum quadratum rectæ RP ideoque esse datam. Fiat itaque ut triplum quadratum rectæ R P ad duplum quadratum rectæ QG ita recta D C

IH. Reca illa IH que data cit ex constructione, equalis erit curve parabo-. Quod si cum precedente demonstratione non conveniat, ab ipsa erit emen-

Si hæc non sufficiant ad obtinendum à Geometris ut nostra hæc curva parabolica inter admiranda Geometriæ collocetur, illud fortasse à ipsis quæ mox sequentur impetrabunt. Quid enim mirabilius quàm ex una hâc curva derivari & formari alias numero infinitas non solum ab ipsa sed inter se specie differentes quæ tamen singulæ rectis datis æquales esse demonstrentur? Propositio generalis hæc est.

Sit in 7. Figurà, curva nostra parabolica CM A cujus altitudo AB, semibasis CB



igura.

& ab ea curva formentur alize in infinitum hac ratione ut ductis perpendicularibus ad batim rectis D M, N L, E K, 1 H urcumque, fecantibus curvam in punctis M, K, nova curva C N I G ex hac priore formanda fit ejus naturze ut recta D N fit fenoper aqualis portioni prioris curva nempe C M ipfam respicienti 3 item recta E I fit aqualis portioni prioris curva C M K, & sfic in omnibus alijs quibuslibet perpendicularibus. Hac nova curva C N I G erit diverse à priore speciei. Formetur pariter abipsa, tertia curva C L H F in qua recta D L, E H fint semper aquales portionibus curvis C N & C N I secunda curva. Età tertià pari ratione formetur 4. à quarta quinta, à quinta sexta & co progrediamur in infinitum ordine. Aio omnes istas curvas C N I G, C L H F & reliquas in infinitum perinde ac primam parabolicam C M K A rectis datis aquales esse.

Notandum autem iltas omnes in infinitum curvas esse purè Geometricas, nec in illis itaque ad legem illam & ordinem naturæ de quibus initio hujus dissertationis locuti sumus recurrendum. Licet enim rectæ D N & E I curvis C M & C M K supponantur æquales, eædem tamen ip æ non tam suppositæ sunt quam ex prædiciis demonstratæ esse pariter rectis æquales. Dato quippe quolibet puncto D, cum ex præcedentibus detur recta æqualis portioni curvæ C M; ergo recta D N quæ curvæ C M ex constructione ponitur æqualis, ut recta verè data non ut æqualis curvæ considerati debet, & sic de reliquis. Curva igitur suprà descripta C N I, G verè Geometrica est, quam postquamæqualem esse rectæ datæ demonstravetimus sequetur tertiam curvam ab e a formandam nempe C L H F esse quoque purè Geometricam & sie omnes alias in infinitum.

Demonstratio difficilis non erit si prius præmiserimus generalem quæ huic operi omninò inservit propositionem.

Varia Opera

æquale effe ; Ideoque si detur in basi quodvis punctum ut F , cum ex Archimede mentum parabolicum E Q P F in rectilincis detur, dari etiam & rectangulum sub datà in portionem curvæ E X; datur autem recta K L, ergo & curva E X. Dato ita quovis puncto inba se ut F, dari portionem curva ipsi oppositam & rectam posse affignari huic æqualem manifestum est.

Noc moveat ad rectam illam curvæ E X A æqualem inveniendam, construendam videri parabolam simplicem, quo casu problema solidum evaderet. Cum enim supponatur ad veritatem tantùm inquirendam & demonstrationem rite conficiendam parabola illius descriptio; nihil vetat quominus calculum ipsum dissimulatà illa imaginaria parabolæ descriptione, per rectas & circulos & expediamus & exhibeamus. Is autem calculus, nifi fallor, talis est. Esto in figura sexta, curva parabolica DAC

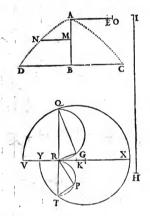

ejus naturæ ut cubi applicatarum DB&N M finr inter se ut quadrata portionum axis BA & AM, dentur autem altitudo AB & semibasis BD, aut tota DBC. Aio dari rectam curvæ DA Cæqualem (quod jam probatum est ) in calculo verè Geometrico. Sit rectum istius parabolæ latus recta A O, quam datam esse ex datis axe & applicata ex suprà dictis constat, à recta A O auseratur nona ipsius pars E O, reliqua verò A E fiat æqualis rectæ Y K, cui in directum ponatur K X æqualis seu applicatæ femibali D B. Super recta Y X tanquam diametro describatur semicirculus Y T X & rectà YK bisectà in puncto R excitetur perpendicularis R T semicirculum secans in T, Recta RT fiat aqualis recta RV & super recta VX tanquam diametro describatur femicirculus V Q X ad cujus circumferentiam à puncto R excitetur perpendicularis R.Q. Super rectis T.R., R.Q describantur semicirculi T.P.R., R.G.Q & ipsis applicentur recta TP, R G qua fingula fint ipfi RY aquales. Junctis autem rectis RP, Q G: Aio rationem curvæ parabolicæ D A C ad basim D B C esse eamdem quæ est dupli quadrati rectæ Q G ad triplum quadratum rectæ R P ideóque esse datam. Fiat itaque ut triplum quadratum recta R P ad duplum quadratum recta QG ita recta D C

a IH. Recta illa IH quæ data eft ex constructione, æqualis erit curvæ parabo-... Quod si cum præcedente demonstratione non conveniat, ab ipsa erit emen-

51 hæc non sufficiant ad obtinendum à Geometris ut nostra hæc curva parabolica inter admitanda Geometriæ collocetur, illud fortasse à ipsis quæ mox sequentur impetrabunt. Quid enim mitabilius quàm ex una hâc curva derivari & formari alias numero infinitas non solum ab ipsà sed inter se specie differentes quæ tamen singulæ rectis datis æquales esse demonstrentur? Propositio generalis hæc est.

Sit in 7. Figurà, curva nostra parabolica CM A cujus altitudo AB, semibalis CB



igura

& ab eå curvå formentur aliæ in infinitum hac ratione ut ductis perpendicularibus ad basim rectis D M, N L, E K, 1H urcumque, secantibus curvam in punctis M, K, nova curva C NIG ex hac priore formanda sit ejus naturæ ut recta D Ns sit semper æqualis portioni prioris curvæ nempe C M ipsam respicienti s item recta E1 sit æqualis portioni prioris curvæ C M K, & sic in omnibus alijs quibuslibet perpendicularibus. Hæc nova curva C N1 G erit diversæ à priore speciei. Formetur pariter ab ipså, tertia curva C L H F in qua rectæ D L, E H sint semperæquales portionibus curvis C N & C NI secundæ curvæ. Et à tertiå pari ratione formetur 4. à quarta quinta, à quinta sexta & co pro grediamur in infinitum ordine. Aio omnes istas curvas C NIG, C L H F & reliquas in infinitum perinde ac primam parabolicam C M K A rectis datis æquales esse.

Notandum autem istas omnes in infinitum curvas esse purè Geometricas, nec in illis itaque ad legem illam & ordinem naturæ de quibus initio hujus dissertationis locuti sumus recurrendum. Licet enim rechæ D N & E I curvis C M & C M K supponantur æquales, cædem tamen iplæ non tam suppositæ sunt quàm ex prædicits demonstratæ esse partier rechis æquales. Dato quippe quolibet puncto D, cum ex præcedentibus detur recha æqualis portioni curvæ C M; ergo recha D N quæ curvæ C M ex constructione ponitur æqualis, ut recha verè data non ut æqualis curvæ consisterat debet, & sie de reliquis. Curva igitur suprà descripta C N I, G verè Geometrica est, quam postquamæqualem esse rechæ datæ demonstraverimus sequetur tertiam curvam ab e a formandam nempe C L H F esse quoque purè Geometricam & siconnes alias in infinitum.

Demonstratio difficilis non erit si prius præmiserimus generalem quæ huic operi omninò inservit propositionem.

aquale effe ; Ideoque fi detur in basi quodvis punctum ut F , cum ex Archimede mentum parabolicum E Q P F in rectilineis detur, dari etiam & rectangulum sub datà in portionem curvæ E X; datur autem recta KL, ergo & curva E X. Dato ita quovis puncto inba fe ut F, dari portionem curvæ ipsi oppositam & rectam posse aslignari huic æqualem manifestum est.

Nec moveatad rectam illam curvæ E X A æqualem inveniendam, construendam videri parabolam simplicem, quo casu problema solidum evaderet. Cum enim supponatur ad veritatem tantùm inquirendam & demonstrationem ritè conficiendam parabolæ illius descriptio 5 nihil vetat quominus calculum ipsum dissimulata illa imaginaria parabolæ descriptione, per rectas & circulos & expediamus & exhibeamus. Is autem calculus, nisi fallor, talis est. Esto in figura sexta, curva parabolica DAC



ejus naturæut cubi applicatarum DB&N M fint inter se ut quadrata portionum axis BA & AM, dentur autem altitudo AB & semibasis BD, aut tota DBC. Aio dari rectam curvæ DA Cæqualem (quod jam probatum est ) in calculo verè Geometrico. Sit rectum istius parabolæ latus recta A O, quam datam esse ex datis axe & applicata ex suprà dictis constat, à recta A O auferatur nona ipsius pars EO, reliqua verò A E fiar zqualis rectz Y K, cui in directum ponatur K X zqualis seu applicatz femibali D B. Super recta Y X tanquam diametro describatur semicirculus Y T X & rectà YK bisectà in puncto R excitetur perpendicularis R T semicirculum secans in T, Rece RT fiar equalis reca RV & super reca VX tanquam diametro describatur femicirculus V Q X ad cujus circumferentiam à puncto R excitetur perpendicularis R Q. Super rectis T R, R Q describantur semicirculi T P R, R G Q & ipsis applicentur recta TP, R G qua fingula fint ipfi R Y aquales. Junchs autem rectis R P, Q G: Aio rationem curvæ parabolicæ D A C ad basim D B C esse eamdem quæ est dupli quadrati rectæ Q G ad triplum quadratum rectæ R P ideoque effe datam. Fiat itaque ut triplum quadratum rectæ R P ad duplum quadratum rectæ QG ita recta D C

1 H. Recta illa I H que data cit ex constructione, equalis erit curve parabo-C. Quod si cum precedente demonstratione non conveniat, ab ipsa erit emen-

Si hac non fufficiant ad obtinendum à Geometris ut noîtra hac curva parabolica interadmiranda Geometria collocetur, illud fortaffe ab ipsis qua mox sequentur impetrabunt. Quid enim mirabilius quâm ex unsa hâc curva derivari & formari alias numero infinitas non solum ab ipsă sed inter se specie differentes qua tamen singula reclis datis aquales esse de demonstrentur? Propositio generalis hac est.

Sirin 7. Figurà, curva nostra parabolica CM A cujus altitudo AB, semibalis CB



Figura

& ab eâ curvà formentur aliæ in infinitum hac ratione ut ductis perpendicularibus ad balim rectis D M, N L, E K, I H utcumque , fecantibus curvam in punctis M, K , nova curva C N I G ex hac priore formanda fit ejus naturæ ut recta D N fit femper æqualis portioni prioris curvæ nempe C M ipfam refpicienti  $\mathfrak I$  item recta E I fit æqualis portioni prioris curvæ C M K, & fic in omnibus alijs quibullibet perpendicularibus. Hæcnova curva C N I G erit diverfæ à priore fpeciei. Formetur pariter ab ipså , rettia curva C L H F in qua rectæ D L, E H fint femper æquales portionibus curvis C N & C N I fecundæ curvæ. Et à tertiâ pari ratione formetur 4. à quarta quinta ,à quinta fexta & co progrediamur in infinitum ordine. Aio omnes iftas curvas C N I G, C L H F & reliquas in infinitum perinde ac primam parabolicam C M K A rectis datis æquales effe.

Notandum autem istas omnes in infinitum curvas esse purè Geometricas, nec in illis itaque ad legem illam & ordinem natura de quibus initio hujus dissertationis locuti sumus recurrendum. Licet enim rectæ D N & E I curvis C M & C M K supponantur aquales, eædem tamen spiæ non tam suppositæ sunt quam ex præsistis demonstratæ esse partier rectis æquales. Dato quippe quolibet puncto D, cum ex præcedentibus detur recta æqualis portioni curvæ C M; ergo recta D N quæ curvæ C M ex constructione ponitur æqualis, ut recta verè data non ut æqualis curvæ considerari debet, & sie de reliquis. Curva igitur suprà descripta C N I, G verè Geometrica est, quam postquam æqualem esse rectæ datæ demonstraverimus sequetur tertiam curvam ab e à formandam nempe C L H F esse quoque purè Geometricam & sic omnes alias in infinitum.

Demonstratio difficilis non crit si prius præmiserimus generalem quæ huic operi omninò inservit propositionem.

Sed ut recta HK ad reclam IK ita fingulis in rectam KL ductis rectangulum fub HK in KL ad rectangulum fub IK in KL; rectangulum verò fub HK in KL ex natura parabolæ Archimedeæ æquatur quadrato applicatæ H N, & rectangulum fub 1 K. in K Læquatur quadrato rectæ K L, cum rectæ I K, K L factæ fucrintæquales : Erit igitur ut quadratum H N ad quadratum K L ita quadratum tangentis Z U ad quadratum recta HI, ideòque nt recta H N ad K L ita tangens Z U ad rectam H I. Similiter probabimus effe uttangentem YT ad rectam GH ita applicatam GO ad KL: Item ut tangentem X S ad rectam F G ita applicatam F P ad K L, denique ut tangentem ER, ad rectam E Fita effe applicatam E Q ad K L. Cum igitur fit ut tangens Z U ad rectam H I ita applicata HN ad K L, rectangulum sub extremis æquabitur rectangulo sub medijs, ideoque rectangulum sub NH in HI æquabitur rectangulo sub KL in tangentem Z U. Similiter rectangulum sub O G in GH æquabitur rectangulo sub K L in tangentem YT, item rectangulum sub PF in FG æquabitur rectangulo sub KL in tangentem XS, denique rectangulum sub E Q in EF æquabitur rectangulo sub K L in tangentem ER: Quidautem pluribus in te proclivi & jam ad methodum Archimedeam sponte sua vergente immoramur? Per inscriptas enim & circumscriptas in segmento parabolico figuras, rectangula omnia QEF, PFG, OGH, NHI fegmentum ipfum parabolicum EQ M I defignabunt. Omnes autem tangentes ER, X S Y T, Z U per iteratam secundum nostræ præcepta methodi circumscriptionem curvam ipfam EXYZA etiam defignabunt; ergo fegmentum parabolicum EQMI aquatur rectangulo sub K L in curvam E X A. Datur autem in rectilineis segmentum parabolicum E Q M I, quadravit enim parabolam Archimedes ideòque ipsius segmenta. Ergo rectangulum fub KL in curvam EXA ctiam datur : datur autem recta KL. Ergo datur curva E X A & ipfi alia recta potest constitui aqualis, quod erat demonstrar.

Si quibusdam tamen hæc demonstratio brevitate nimia laborare videatur, eam Integram infiftendo vestigiis Archimedeis non gravamur separatim adjungere, ut cam legant & examinent qui superiora non sufficere existimabunt. Probandum est segmentum parabolicum E Q M I rectangulo sub data K L in curvam E X A æquale esse. Fiat ex Archimede segmentum illud parabolicum EQM I æquale rectangulo fub data recta K L in datam rectam B. Si probaverimus rectam B æqualem effe curvæ EX A constabit propositum. Aio itaque rectam B curvæ EX A esse æqualem. Si enim aqualis non est, crit vel major vel minor. Sit primò recta B major quam curva E X A & fit earum excessus, si fieri possit recta a. Ex propositione secunda hujus possumus curux EX A circumscribere figuram ex portionibus tangentium compositam qua superet curvam intervallo minore recta a. Fiat igitur illa circumscriptio & in figura separată, quam etiam quintam Romano charâctere notauimus, circumscripta illa constet exportionibus tangentium ER, XS, YT, ZV, circumscripta illa ex prædemonstratis est major curvà E X A. Sed & recta B posita est major cadem curva. Cum ergo circumscripta superet curvam minori intervallo quam recta B superat candem curvam : Ergo circumscripta minor est recta B. Rectangulum itaque sub recta K L in circumscriptam est minus rectangulo sub KL in rectam B. At rectangulum sub KL in B factum est aquale segmento parabolico E QMI: Ergo rectangulum sub KL, in circumscriptam est minus dicto segmento parabolico E Q M I. Probavimus autem rectangulum sub KL in portionem tangentis ER æquari rectangulo sub QE in EF, item rectangulum fub KL in XS æquari rectangulo fub PF in FG, item rectangulum sub K Lin YT zquari rectangulo sub O G in GH, denique rectangulum sub K L in Z V æquari rectangulo fub N H in H I, ergo rectangulum fub K L in totam circumscriptam est æquale summæ rectangulorum sub Q E in EF, sub PF in FG, sub O Gin G H & fub NH, in H I. Si autem in rectas FP, GO, HN. I M, que fenfim decrescunt quò propiùs accedunt ad verticem parabola, continuatas demittantur

lumfub KL incircumscriptam est æquale rectangulis © E, o F, A G, o H. Scd probavimus rectangulum sub K L in circumscriptam esse minus segmento parabolico EQ MI, ergo fumma rectangulorum rE, oF. AG, & Herit minor dicto fegmento parabolico E Q'M I, quod est absurdum, illa enim rectangula constituunt figuram ex re-&angulis compositam, & segmento parabolico, ut patet, circumscriptam, ideoque ipso segmento majorem. Recta itaque B non cít major curvà E X A. Sed neque minorem elle probabimus. Sit enim recta B minor curva E X A, si fieri potest, & curva fuperet rectam B intervallo A. Circumscribatur in figură scparată (quam etiam quintam charactere graco notavimus ) figura constans ex portionibus tangentium curvâ EXA minorum; sed quam tamen ipsa curva superet intervallo minore ipso a. Et sit illa figura constans ex portionibus rangentium XR, YS, ZT, AV; Cum itaque curva fit major B intervallo a, & cadem curva superet circumscriptam intervallo minore iplo a, ergo circumscripta erit major recta B, ideòque rectangulum sub K L in circumscriptam crit majus segmento parabolico E Q M I. Sed rectangulum sub K L in circumscriptam æquatur, ex prædemonstratis, rectangulis sub PF, in FE, sub OG, in GF, sub NH in HG& sub MI in IH. Eftenim ut XR ad FE ita FP ad KL, ideòque rectangulum sub KL in XR æquatur



rectangulo fub PF in FE & fic de reliquis. Cum igitur rectangulum fub K L in circumferipram fit majus fegmento parabolico E Q M I, ergo fumma rectangulorum fub PF in FE, sub O G in GF, sub N H in G H & sub M I in H I est major dicto fegmento parabolico, sed omnia illa rectangula ductis perpendicularibus seu basi parallelis rectis Pr, O P, N A, M + quæ omnes cadent inapplicatas intra patabolam, prout enim applicatæ magis distant à vertice cò magis semper augentur, crust æqualia rectangulis P E, O F, N G, M H. Ergo summa omnium illorum rectangulorum P E, O F, N G, M H, erit major segmento parabolico. Quod est absurdum. Rectangula enim illa P E, O F, N G, M H componunt figuram ex rectangulis compositam & ipsi segmento parabolico inscriptam, idecòque ipso minorem. Recta itaque B non est minor curvà E X A. Cum jgitur nec sit major, nec minor, erit ipsi curvæ æqualis. Quod prolixius, ut omnis removeatur scrupulus, suit demonstrandum.

Ex jam demonstratis patet eådem facilitate demonstrati posse segmentum parabolicum quodvis EQPF à priore abscissum, rectangulo sub datâ K L in curvam E X æquale elle ; Ideoque si detur in basi quodvis punctum ut F, cum ex Archimede segmentum parabolicum EQPF in rectilineis detur, dari etiam & rectangulum sub KL datà in portionem curvæ E X; datur autem recta KL, ergo & curva E X. Dato itaque quovis puncto inba se ut F, dari portionem curva ipsi oppositam & rectam posse assignari huic æqualem manisestum est.

Noc moveat ad rectam illam curvæ E X A æqualem inveniendam, construendam videri parabolam simplicem, quo casu problema solidum evaderet. Cùmenim supponatur ad veritatem tantum inquirendam & demonstrationem rite conficiendam parabola illius descriptios nihil vetat quominus calculum ipsum dissimulatà illa imaginaria parabolæ descriptione, per rectas & circulos & expediamus & exhibeamus. Is autem calculus, nifi fallor, talis est. Esto in figura sexta, curva parabolica DAC



ejus naturz ut cubi applicatarum DB&N M fint inter se ut quadrata portionum axis BA & AM, dentur autem altitudo AB & semibasis BD, aut tota DBC. Aio dari rectam curvæ DA Cæqualem (quod jam probatum est ) in calculo verè Geometrico. Sit rectum istius parabolæ latus recta A O, quam datam esse ex datis axe & applicata ex suprà dictis constat, à recta A O auseratur nona ipsius pars EO, reliqua verò A E fiat æqualis rectæ Y K, cui in directum ponatur K X æqualis seu applicatæ semibasi D B. Super recta Y X tanquam diametro describatur semicirculus Y T X & rectà YK bisectà in puncto R excitetur perpendicularis R T semicirculum secans in T, Rece RT fiat equalis recta RV & super recta VX tanquam diametro describatur semicirculus V Q X ad cujus circumferentiam à puncto R excitetur perpendicularis R.Q. Super rectis T.R., R.Q describantur semicirculi T.P.R., R.G.Q & ipsis applicentur recta TP, R G qua fingula fint ipsi R Y aquales. Junctis autem rectis RP, Q G: Aio rationem curvæ parabolicæ D A C ad basim D B C esse eamdem quæ est dupli quadrati rectæ QG ad triplum quadratum rectæ RP ideoque esse datam. Fiat itaque ut triplum quadratum rectæ R P ad duplum quadratum rectæ QG ita recta D C

ad rectam 1H. Rectailla I H que data est exconstructione, equaliserit curve parabolice DAC. Quod si cum precedente demonstratione non conveniat, ab ipsacrit emendandum.

Si hæc non sufficiant ad obtinendum à Geometris ut nostra hæc curva parabolica inter admiranda Geometriæ collocetur, illud sortasse à ipsis quæ mox sequentur impetrabunt. Quid enim mirabilius quàm ex una hâc curvà derivari & formari alias numero infinitas non solum ab ipsà sed inter se specie differentes quæ tamen singulæ rectis datis æquales esse demonstrentur? Propositio generalis hæc est.

Sitin 7. Figurà, curva nostra parabolica CM A cujus altitudo AB, semibalis CB

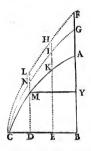

Figura

& ab cå curvå formentur aliæ in infinitum hac ratione ut ductis perpendicularibus ad balim reciis D M, N L, E K, I H urcumque , fecantibus curvam in punclis M, K , nova curva C N I G ex hac priore formanda fit ejus naturæ ut recta D N fit femper æqualis portioni prioris curvæ nempe C M ipfam refpicienti s item recta E I fit æqualis portioni prioris curvæ C M K, & fic in omnibus alijs quibullibet perpendicularibus. Hæc nova curva C N I G erit diverfæ à priore fpecici. Formetur pariter ab ipså, tertia curva C L H F in qua rectæ D L, E H fint femper æquales portionibus curvis C N & C N I fecundæ curvæ. Et à tertiå pari ratione formetur 4. à quarta quinta , à quinta fexta & co progrediamur in infinitum ordine. Aio omnes iftas curvas C N I G, C L H F & reliquas in infinitum perinde ac primam parabolicam C M K A rectis datis æquales effe.

Notandum autem istas omnes in infinitum curvas esse purè Geometricas, nec in illis itaque ad legem illam & ordinem natura de quibus initio hujus dissertationis locuti sumus recurrendum. Licet enim recux DN & EI curvis CM & CM K supponantur aquales, exdem tamen pià non tam suppositae sunt quàm ex pracidits demonstrata esse partier recis aquales. Dato quippe quolibet puncto D, cum ex pracedentibus detur recta aqualis portioni curva CM i ergo recta DN qua curva CM ex constructione ponitur aqualis, ut recta verè data non ut aqualis curva considerati debet, & sie de reliquis. Curva igitur suprà descripta CNI, G verè Geometrica est, quam postquam aqualem esse cata data demonstraverimus sequetur tertiam curvam ab eà formandam nempe CLHF esse quoque purè Geometricam & sie omnes alias in infinitum.

Demonstratio difficilis non erit si prius præmiserimus generalem quæ huic operi omninò inservit propositionem.

N

### PROPOSITIO VI.

Esto in Fig. 8. quælibet curva ejusdem cum præcedentibus naturæ ONR, cujus verexex O, axis vel applicata OVI, cadem enim semper est demonstratio, & ab câ

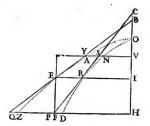

Figura 8.

> formetur alia curva OAE cujus ea sit proprietas ut applicatæ sint æquales portionibus abscissis à priore curva, exempli gratia, applicata VA sit æqualis curvæ O N, applicata 1E sit æqualis curvæ OR, & sic de reliquis : Ad datum punctum in nova hac curva ducetur tangens hoc pacto: Sit datum punctum E, ducatur applicata EI, secans priorem curvam in R, ducatur recta RC tangens in dicto puncto R priorem curvam & occurrens axi in puncto C, fiat ut RC ad CI, ita recta 1E ad rectam 1B, &jungatur EB. Aio rectam EB tangere novam curvam EAO in puncto E. Sumpto enim quovis puncto in axe ut V, & ducta applicata V N A quæ secet priorem curvam in N, tangentem R C in S, secundam curvam in A, rectam verò EB in Y, si probaverimus rectam V Y semper esse majorem applicatà VA, recta EB non secabit novam curvam à parte verticis. Hoc autem facillime probamus. Recta VA est æqualis curvæ O N sive differentiæ inter curvas OR, NR: At recta RS est minor curva RN per consectarium primæ propolitionis, ergo differentia inter curvam O R & rectam RS est major differentia inter camdem curuam OR, & curvam RN; fed curva VY est æqualis differentiæ inter curvam OR & rectam R Sut mox probabimus ergo recta VY occurrens recta EB, crit major recta V A occurrente curvæ O A E, unde patet omnia puncta rectæ E B versus verticem esse extra curuam; ideóque recta EB curvam ab ea parte non secabit. Imò nec inferiùs. Sumatur enim quodvis punctum ut H à quo ducatur applicata H Z secans priorem curvam in D, tangentem R C productam in F, secundam curvam in Z, & rectam E B productam in Q. Si probemus rectam H.Q in quocumque casu majorem esse rectà H Z, patebit omnia puncta rectæ E B etiam inferiùs sumpta extra curvam jacere, unde patebit dictam rectam E B tangere secundam curvam in dicto puncto E. Recta HZ est aqualis ex constructione curva O D, hoc est summa curvarum O R, R D. Cum autem recta R. F. fit portio tangentis R. E. inferiùs fumpta erit ex consectario primæ hujus recta R F major curva R D, ideóque fumma curvæ O R & rectæ R F erit major fumma, ejufdem curvæ O R & curuæ R D ; fumma autem curvæ O R & rectæ R F est æqualis, ut mox probabimus, rectæ H Q: summa verò curvarum O R,R D est æqualis rectae H Z ex constructione, ergo recta H Q semper & in omni casu major erit applicatá H Z. Ideoque recta E B in dicto puncto E tanget secundam curvam. Probandum

autem reliquimus differentiam curvæ OR & rectæ R. Sæquari rectæ V Y, ducatur recta E M parallela axi & occurrat rectæ V Y productæ in M. Ex conftructione eft ut E 1 ad IB, ita R C ad C I, sed ut E I ad I B, ita Y V ad V B, & ita Y M, ad M E, ut autem R C ad C1, ita R Sad V I, ergo ut Y M ad M E, ita R S ad V I, Sunt autem recta M E, VI aquales propter parallelas, ergo rectae YM, RS erunt aquales. Sunt autem æquales etiam rectæ EI, VM, ergo differentia inter rectas EI, & MY erit recta VY. Sed recta Elex constructione aquatur curva OR, ergo differentia inter curvam OR & rectam MY five ipfiæqualem RS æquabitur rectæ YV. Quod primò erat probandum. Nec diffimili ratiocinio procedet demonstratio infrà applicatam E I, ductà enim rectà E P parallelà axi, probabimus rectam Q P zqualem esse rectar R. F. Est enim ut E I ad I B hoc est Q H ad H B, hoc est, QP ad P E, ita recta R C ad C I, hoc est, R Fad I H. Sunt autem æquales P E, I H, ergo & rectæ Q P, R F. Recta autem H Q aquatur rectis H P, P Q, quarum prior HP aquatur recta I E sive curva O R, posterior autem QP zquatur ex demonstratis rectz RF. Ergo summa curuz OR & recar R Fest aqualis recar HQ quod secundo loco fuit probandum. Patet itaque rectam E B in puncto E secundam curvam tangere. Quod erat demonstrandum.

Sit jam in 9. Fig. curva nostra parabolica GKA cujus altitudo AE, semibasis GE, rectum latus AD, cujus nona pars, ut suprà sit CD& recta AG bisariam secetur in



Figura

B: A priori hac curvà formetur alia versùs punchum G quæ sit GNS occurrens axi prioris in S, & novæ hujus curvæ proprietas hæc sit, ut sumpto quovis puncho ut F, & crectà perpendiculari FKN occurrente duabus curvis in K&N, recta FN sit semper æqualis curvæ prioris portioni GK. Ducatur parallela basi KM, & ad idem punchum K ducatur recta TKH tangens priorem & occurrens axi in T & basi in H. Per punchum verò N in secunda curvà ducatur tangens RNXI occurrens basi in I, & à punchis quibussilibet in eà ex utraque parte sumptis ut R&X demittantur in bassim perpendiculares XY&RV. Ex præcedentibus pater quadratum tangentis KT in priore curva ad quadratum FE, sive quadratum KL ad quadratum FV, esse sempen ut rectam FE uns cum cha ABad ipsam AB. Sed ut quadratum KT ad quadratum FE sive ad quadratum KM, ita quadratum KH ad quadratum HF propret parallelas, ergo quadratum KH est ad quadratum HF ut recta FE uns cum AB ad AB. Ut autem quadratum KH, ad quadratum HF, ita ex præcedente propositione quadratum rectæ FN ad quadratum rectæ FI. (Cum enim cætera latera ex vi illius propositions sint proportionalia, crunt proportionalia, crunt proportionalia, crunt proportionalia, crunt proportionalia cum NF ad quadratum Ad quadratum N

FI est ut recta FE una cum AB ad AB, & componendo quadrata duo NF & FI sive unicum quadratum NI erit ad quadratum FI ut FE una cum AB bis ad AB. Sed ut quadratum NI ad quadratum FI, ita quadratum RN ad quadratum recta FV ex una parte, & ita quadratum recta FN X ad quadratum recta FY ex altera. Ergo sumpto quovis puncto in secunda hac curva ut N, est semper ut quadratum portionis tangentis ad illud punctum ducta ex alterutra parte ad quadratum portionis basis ipsi opposita, ita summa recta FE una cum AB bis ad AB. Si igitur basi GE ponatur in directum recta EO recta AB dupla, & ad punctum O erigatur perpendicularis OP ipsi AB æqualis, erit semper ut quadratum portionis NR in hâc secunda curva ad quadratum portionis basis FV, vel ut quadratum portionis tangentis NX ad quadratum portionis basis FY, ita recta FO ad rectam OP.

His ita se habentibus, patet cæteras in infinitum curvas modo quem supra indicavimus describendas ejus este natura, ut in 3. v. g. quadratum portionis tangentis ad quadratum portionis basis ipsi opposita, situ portio basis FE initium sumens à puncto Fin quod cadit perpendicularis à puncto contactus in basim demissa, una cum rectà AB ter sumpta ad ipsam AB. In quarta curva erit ut quadratum portionis tangentis ad quadratum portionis basis ipsi opposita ut recta FE una cum AB quater sumpta ad ipsam AB. Et sic de reliquis in infinitum. Eadem enim semper demonstratio,

ut evidens est, in omnibus casibus locum habet.

Nec difficilis hoc supposito ad theorema generale erit aditus.

#### PROPOSITIO VII.

E Sto in Fig. 10. curva nostra parabolica E A, cujus axis A I, semibasis I E. ab ca formetur secunda curva E X Y Z o cujus ea sit natura, ut supra diximus, ut



Io.

quævis applicata F X sit æqualis portioni prioris curvæ ab applicata illa , seu mavis vocare perdendicularem , abscisse. Dividature bass in quotilbet partes æquales EF; FG, GH, HI & ducantur à punchis F, G, H, perpendiculares secantes novam hanc secundam curvam in punchis X, Y, Z. Sit prioris curvæ rectum latus AD, à quo abscindatur nona pars CD, & reliqua A C bissectur in B. Rectæ A B bis sumpræ siat æqualis recta I K quæ sit in directum bass  $f_i$ , & a d punchum K erigatur perpendicularis KLæqualis rectæ AB. Per punctum K & axem K E intellige ur describi parabola sum-

plex sivè Archimedea cujus rectum latus K.L.& sit illa parabola K.M.O.Q. A punctis E, F, G, H, I ducantur perpendiculares ad axem & occurrentes huic parabolæ in punctis Q, P, O, N, M, Ex corollario præcedentis cum curva E X o sit secunda curva à priore derivata seu formata câ ratione quam jam sæpiùs explicuimus; sequitur sumpto in ca quolibet puncto ut Y, & ducta, portione tangentis Y T esse ut quadratům Y T ad quadratum G H,ita rectam K G ad rectam K L : fed ut recta G K 🛢 rectam K L, ita fingulis in rectam K L ductis rectangulum G K L ad quadratum K L : Ex natura autem parabolæ fimplicis rectangulum G K L æquatur quadrato applicatæ G O s ergo quadratum YT est ad quadratum GH ut quadratum G Osad quadratum KL, ideóque ut recta YT ad rectam G H ita recta G O ad rectam K L : rectangulum itaque sub extremis aquatur rectangulo sub mediis, rectangulum ergo sub G O, in G H aquatur re-Changulo fub K L in Y T. Si igitur ducantur aliz tangentes E R, X S & Z V occurrentes perpendicularibus in punctis R, S, V probabitur similiter rectangulum sub Q E in E F æquari rectangulo sub KL in ER, item rectangulum sub PF in FG æquari rectangulo fub K L in X S & fiede reliquis in infinitum, unde tandem per abductionem ad methodum Archimedeam pari quod in 4. propositione hujus indicavimus artificio, conficietur & concludetur fegmentum parabolicum EQMI aquari rectangulo fub KL in secundam curvam EX ⊕ sicut & singula segmenta parabolica, EQ PF, verbi gratia, rectangulo sub K L in portionem curvæ E X, vel segmentum E Q O G rectangulo sub K L in portionem curvæ E X Y & sic in infinitum. Dantur autem in rectilineis hæc omnia fegmenta parabolica ex vi quadraturæ parabolæ ab Archimede demonstratæ; & datur etiam recta K L. Ergo dantur tam tota secunda curva E X ⊕, quam ipsius portiones E X, E Y &c. per rectas perpendiculares ad puncta F G data abscissa.

Ad tertiæ curvæ cum rectà datà æqualitatem, fimilis fiet conftructio, nifi quod recta IK ponetur tripla rectæ AB. In 4. curvà eadem IK ponetur quadrupla rectæ AB. Et randem generalis inter omnes iftas in infinitum curvas à priore derivandas ita flatuetur ratio: erunt nempe fingulæ inter se ut segmenta parabolica ejusdem parabolæ, & ejusdem altitudinis quæ à vertice parabolæ distabunt per rectum latus toties sumptum quot erunt in ordine curvæ inter se comparanda.

Exempli g. fit in 11. Fig. curva nostra parabolica È M A. Cujus axis A F, semibasis E F, rectum latus A D, à quo dempta nona parte C D, reliqua A C bifecetur in B. Et à prima illa curvà formetur secunda E O S ejus naturæ ut sumpto quolibet puncto



Figura

in base N recta N O perpendicularis ad basim & occurrens curvis in M & O, sit x qualis portioni prioris curvæ E M. à secunda formetur tertia E V R in qua recta N V sit æqualis portioni secundæ curvæ E O, Item à tertia E V R formetur quarta E X L, in qua recta NX sit æqualis portioni tertiæ curvæ EV. Exponatur separatim parabola simplex five Archimedea cujus axis infinitus G K O Y, vertex G, rectum latus G H æquale rectæ A B. Quæritur ratio verbi gratia 4. curvæ E X L ad primam E M A. Quia prior ex istis est 4. ordine, ab axe abscindenda est G Y quadrupla recti lateris G H, deinde ponenda ipfi in directum recta Y o xqualis semibasi E F & ducenda applicatæ rectæ YT, o A. Quia verò posterior ex duabus comparandis est prima ordine, abscindenda est ab axe recta GK recto lateri semel tantum æqualis, deinde ipsi ponenda in directum recta K Q semibasi etiam E F aqualis & ducenda applicata K I, Q P. Erit -ex demonstratis & canone generali ab illis deducto, ut segmentum parabolicum Y TA O ad segmentum parabolicum KIPQ, ita quarta curva EXL ad primam EMA. Sed ratio segmentorum parabolicorum inter se data est ex Archimede, ergo & ratio curvarum inter se data erit; data est autem prima ex demonstratis, datur igitur & quarta, & ipsi rectæ datæ æqualis assignari potest & perpetua illa ratio remota, si libeat, parabola ad phrasim Geometricam ope regulæ tantúm & circini accommodari. Quod autem de totis jam probatum & in canonem deductum est, idem de portionibus illarum curvarum inter se comparandis contingere beneficio segmentorum parabolicorum portiones femibafis ipfis curvarum portionibus oppofitas pro altitudine habentium quis non videt ?

Nihil autem nec de solidis ex dictis in infinitum curvis, conficiendis, nec de superficiebus ipsorum curvis, nec de centris gravitatum aut linearum istarum, aut dictorum solidorum, aut superficierum curvarum adjungimus, cum methodi hac de re generales à summis & insignibus Geometris jam vulgatæ ista omnia post cognitam ipecificam curvæ datæ proprietatem ignorati non sinant, licet in multis cassibus propriam ab unoquoque adjungi operi industriam non inutile siturum existimemes.

Sed antequam manum de tabula tollam fuccurrit examinanda fequens propo-

Sit in Figura 12. curva nostra parabolica COA, cujus vertex A, axis AB, semibasis CB. Ab ca formentur aliz curvz infinitz modo quem jam explicuimus, non ex

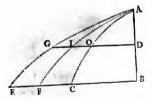

Figura 11.

parte basis ut suprà, sed ex parte verticis. Sint illæ curvæ à prima essingendæ AIF, AGE &c. in infinitum eà conditione ut sumpto quovis puncto in axe D & ducta ad axem perpendiculari D OIG secante curvas in punctis O, I, G, recta DI six in

fecunda curva femper æqualis portioni primæ curvæ AO, item recta DG in tertia curva fit semper æqualis portioni secundæ curvæ AI, & sic in infinitum. Hujusmodi omnes curvæ non solum specie inter se & à prima AOC, different sed etiam abija quas ex parte basis suprà essimus. Quæritur ergo an curvæ illæ omnes AIF, AGE &c. sic in infinitum essingendæ, datis rectis, an verò alijs curvis sint æquales ? Inquirant illud Geometræ, & miraculum augeri experientur.

Sane si methodi quibus utuntur ad dimensionem curvatum, sint generales & sufficientes, quod ipsis affirmantibus in dubium revocare non ausm, primo statim obtutu rem sastam habebunt, & à labore supersluo Geometram jam satigatum liberabunt.

Si quid autem in superioribus demonstrations bus concissum nimis invenerint, id aut suppleant, rogo, aut condonent.





# APPENDIX

# AD DISSERTATIONEM

## DE LINEARUM CURVARUM

cum lineis rectis comparatione.

Vt ultimæ quam in Dissertatione propositiones quæstioni satisfiat, præmittendæ videntur propositiones sequentes.

### PROPOSITIO PRIMA.



INT in figură primă dux curvx AIF, 3 Z 8 quarum axes A E, 37 fint inter se xquales. Ducantur autem ad axes applicatæ quotlibet qux in utrăque figură xquali à vertice intervallo diftent. Sint exempli gratiă applicatæ prioris B M, CI, DH, EF, posterioris verò applicatæ fint 4 t, 5 2, 6 9, 7 8, & sit recta A B qux designat intervallum applicatæ B M à vertice, xqualis recta 43 qux designat intervalum etiam applicate 4 t à vertice. Sit pariter CA xqualis 5 3. Item D A xqualis 63, denique E A, quod jam sippo-

fueramus, aqualis 73. Si fingula ex applicatis fint femper ad abfeiffas per tangentes ab axe, in ratione correlatarum, hocest si ductis tangentibus ad puncta F, H, I, M, ex una parte, & ad puncta 8,9,Z, T, ex altera semper contingat ut applicata F E, verbi gratia, sit ad rectam KE quam tangens FK abscindit ab axe, in eadem ratione, quæ oft applicatæ 8 7 ad rectam 7 2 quam tangens 82 ab axe pariter abscindit. Item applicata DH sit ad abscissam ab axe per tangentem quæ ducitur ad punctum H ut applicata 69 ad abscissam ab axe per tangentem ad punctum 9. duclam & sic de reliquis. Aio duas istas curvas A F, 3 z 8. esse inter se æquales, imò & similes ideóque caldem, & applicates unius figura applicatis alterius qua à vertice aqualiter distant esse pariter æquales. Ductis enim ad puncta H, I, ut in primå figurå portionibus tangentium HO. IN, MR, quæ occurrant applicatis in punctis O, N, R. Item ductis portionibus tangentium in secunda figura 9 V , Z Y , T X quæ occurrant applicatis in punctis V,Y,X: ex suppositione ut FE ad EK in prima figura, ita est 87 ad 72 in secunda: sed anguli ad puncta E & 7 sunt recti, ergo triangula F E K, 8 72 sunt similia : ut ergo F K ad KE, ita 8 2 ad 72. Sed ut FK ad KE ita ( producta applicata DH ad punctum G) recta FG ad rectam DE, & ut 82 ad 72 ita ( productà applicata 69 ad punctum P) recta 8 Pad 67. Ergo ut recta F G ad rectam DE, ita recta 8 P ad 67. Suntautem recta DE,

67, xquales, cum recta E A & 73, item recta D A & 63 fint inter se xquales : ergo & portiones tangentium FG, 8P crunt inter se æquales. Similiter probabimus portionem tangentis HO aqualem effe portioni tangentis 9 V, item portionem tangentis IN æqualem esse portioni tangentis ZY, denique portionem tangentis MR æqualem esse portioni tangentis T X. Cum ergo series tangentium in prima figura sit æqualis serici tangentium in secunda per abductionem ad impossibile more Archimedeo facilè concluditur curvam AIF, curva 3 Z 8 aqualem esse, quod primo loco fuit probandum, imò & pariter concluditur portiones curvæ correlatas esse inter se aquales, portionem nempè FH portioni 89, portionem curvæ H I portioni 9 Z, & sic de reliquis. Superest probandum applicatas pariter unius figuræ applicatis alterius esse æquales. Cum ex suppositione applicatæ sint semper ad abscissas ab axe per tangentes in eadem utrobique ratione, ergo anguli GFE, P 87 qui fiunt ab intersectione tangentium & applicatarum crunt inter se aquales : Item anguli O HD, & V 96 : Item anguli N I C, & Y Z 5: Denique anguli R M B, & X T 4. Cum ergo portiones omnes prioris curvæ FH, HI, IM, MA, fint æquales portionibus posterioris 8 9, 9 Z, ZT, T3 fingulæ fingulis, imò & earumdem portionum fit eadem utrobique inclinatio (inclinationem enim curvarum metiuntur tangentes quæ in utrâque figurâ æquales semper, ut probavimus, conficiunt angulos) ergo curvæ A MIHF, 3 TZ 98, non folum funt inter se æquales, sed etiam similes: Unde si intelligantr altera alteri superponi, congruent omninò, ideòque non solùm axes sed applicatas æquales aut eatdem potius habebunt. Quod secundo loco fuit demoustrandum.

### PROPOSITIO IL

Int duæ in secunda figura parabolæ ejustem naturæ AOD, XIG, quarum axes Int AC, XF, semibases DC, GF, & sit verbi gratia ut cubus DC ad cubum applicate BO, ita quadratum CA ad quadratum BA: & similiter ut cubus GF ad cubum applicatæ IY, ita quadratum F X ad quadratum I X. (Licèt enim propositio sit generalis à parabolà nostra non discedimus ) sit autem ut axis unius ad semibafem, itactiam axis alterius ad semibasem nempe ut axis CA ad semibasem DC, ita axis XF ad semibasem GF. Aio duas hasce parabolas esse inter se in ratione axium, vel femibalium, hoc est curyam AOD esse ad curvam XIG ut est axis AC ad axem XF, vel ut semibasis CD ad semibasem GF. Hæ quippe duæ rationes ex suppositione sunt cadem. Demonstratio est in promptu. Secetur enim uterque axis in quotlibet pattes equales, duas tantum ad vitandam confusionem & prolixitatem assumemus. Secetur ergo bifariam axis A C , in B , & axis F X in Y , & ductis applicatis B O, Y I ducantur ad puncta D, O, tangentes DN, OM quarum prior occurrat applicatæ BO in puncto E, posterior verò recta A V applicatis parallela in puncto V. Item in altera figura ducantur ad puncta G, I, tangentes G K, I S, occurrentes applicatæ Y I & ipfi parallela XR in punctis H, R: ex suppositione est ut D C ad C A, ita G F ad F X. Sed ex natura istius paraboles recta C A est ad C N abscissam per tangentem ut 2. ad 3. Item recta F X est etiam ad rectam F K per tangentem abscissam ut 2. ad 3. Ergo ex æquo est ut D.C ad C.N ita G.Fad F.K. Sunt ergo equiangula triangula D.N.C, G.K.F. Ergo ut D.N., ad N C, ita G K ad K F. Sed ut D N ad N C, ita D E ad C B, & ut G K ad K F, ita GH ad FY. Ergo ut DE ad CB, ita GH ad FY. Similiter probabitur effe ut OV ad BA, ita IR ad XY. Cum ergo portiones axium AB, BC ex una parte, & XY, YF ex altera fint inter se zquales, ergo ut omnes tangentium portiones DE, OV ad totum axem A C, ita omnes tangentium portiones GH, IR ad totum axem X F. Omnes autem portiones tangentium DE, & QV & plures, si opus sit, beneficio abductionis ad impossibile ut jam sæpiùs & indicatum & probatum est designant totam curvam DOA: Item omnes portiones tangentium GH, IR & plures etiam, fi opus

fit, defignant totam curvam GIX. Ergo ut curva DOA ad axem AC, ita curva GIX ad axem XF: Et viciffim & convertendo, erit axis AC ad axem XF: five bafis DC ex fuppofitione ad bafim GF, ut curva DOA ad curvam GIX. Quod erat demonstrandum.

### PROPOSITIO III.

Sto in 3, Figura curva AO cujus axis AC, basis CO, & ab ea intelligatur formari alia curva ejusdem & axis & verticis in qua applicatæ sint semper in ratione applicatarum prioris curvæ, sit nempè ut basis CO, ad basim CV, ita applicata BP prioris curvæ, ad applicatam BR posterioris curvæ, & ita applicata DE ad applicatam D N & fic in infinitum. Si ad punctum quodlibet prioris curvæ ut O ducatur tangens OH cum axe conveniens in puncto H, & continuetur CO, donec occurrat secundæ curvæ in V. Aio rectam quæ puncta V & H conjungit tangere secundam curvam, & semper contingere ut tangentes correlatæ in utraque curva ad idem punctum axi occurrant. Ducantur enim applicatæ B P R, D E N, occurrentes curvis in punctis P, R, E, N, & rectis OH, VH productis, in punctis Q, S, F, M. Si probaverimus rectam B S supra rectam CV ductam semper majorem esserectà BR: item rectam DM inferiùs ductam esse etiam semper majorem applicatà DN, patebit rectam MVSH tangere secundam curvam in puncto V. Ex conftructione ut C O ad C V, ita eft applicata B P ad applicatam B R. Sed propter parallelas COV, BQ S quæ secantur à tribus rectis CH, OH, VH ad idem punctum vergentibus, est etiam ut C O ad C V ita recta B Q ad rectam B S, ergo ut recta B P ad rectam BR, ita est recta B Qad rectam BS, & vicissim ut recta BP ad rectam BQ, ita est recta BR ad rectam BS. Cùm autem recta OQH tangat priorem curvam in puncto O, recta B Q erit major recta B P, ergo etiam recta B S erit major recta B R. Quod primo loco fuit probandum. Nec dislimilis in applicata inferiùs sumpta erit demonstratio. Ex suppositione enim est ut C O ad C V, ita D E ad D N , & propter parallelas est etiam ut C O ad C V, ita DF ad D M, ergo ut D E ad D N ita est D F ad DM; est autem DE minor DF, ergo & DN ipsa DM minor crit. Recta itaque MVSH in puncto V tangit secundam curvam.

### Lemma ad id quod sequitur.

S IT in 4. figura , parabole noftra G I A cujus axis A E, femibafis E F G tangens G H.
Conflituatur ad euindein axem A E alia parabole ejufdem naturæ F N A cujus femibasis EF sit potestate subdupla prioris semibasis E G, & semper contingat applicatam quamvis, ut NO, applicatæ O I ad priorem curvam esse pariter potestate subduplam, Sit rectum prioris G I A paraboles latus recta A D, cujus nona pars sit CD, & reliqua A Chifecetur in B. Ducatur ad fecundam parabolen tangens ad punctum F recta F H. quæ in eodem puncto H cum axe conveniet non folum ex vi propolitionis præcedentis, sed quia ex natura istarum parabolarum, in utraque, recta EA est ad rectam EH ut 2 ad 3. ex superiùs demonstratis. Aio quadratum FE esse ad quadratum EH ut est dimidia rectæ AB ad rectam EG. Jam enim in propositione tertiæ dissertationis demonstratum est quadratum GE esse ad quadratum EH ut est recta AB ad rectam EG. Ergo sumptis antecedentium dimidiis erit ut quadratum EF quod suppofuimus esse dimidium quadrati G E, ad quadratum E H, ita dimidia rectæ A B ad rectam G E. Probabimus pariter si recta FE sit potestate subtripla rectæ G E, hoc est si quadratum FE sit subtriplum quadrati GE, esse ut quadratum FE ad quadratum EH, ita tertiam partem recte AB ad rectam GE. Et sic de subquadruplo subquintuplo & reliquis in infinitum. Cum autem in ratione subdupla probaverimus elle ut quadratum EF ad quadratum EH ita dimidiam AB ad rectam GE,

ergo componendo erit ut fumma quadratorum FE, EH, five ut unicum quadratum FH ad quadratum EH, ita dimidia AB unà cum GE, ad ipfam GE.

Si verò recta E F sit potestate subtripla recta: GE, erit ut quadratum F H ad quadratum E H, ita tertia pars A B unà cum GE ad ipsam GE.

Si recta E F sit potestate subquadrupla recta GE, erit ut quadratum F H ad quadratum E H, ita quarra pars A B unà cum E G ad ipsam E G, & sic in infinitum, & in quacumque applicata idem continget.

#### PROPOSITIO IV.

HIS præmissis theorema generale haud dissiculter detegimus.

Sir in sigura 5, parabole nostra AC cujus axx AB, semibasis BC, & ab ca Figura
formentur aliæ in institutum curvæ AD, AE, AF quarumea sit proprietas ut dusta
qualibet applicata BCDEF, resta BD sit semper æqualis priori curvæ CA, resta
BE æqualis secundæ curvæ AD, resta BF æqualis retriæ curvæ AE, idque semper
in omnibus ad illas curvæs applicatis contingat. Aio omnes illas & singulas in infinitum curvas AD, AE, AF &c. esse semper datis lineis restis æquales, perinde ac
curvas quas in distertatione, diversa & dissimili ex parte basis methodo construximus.

Theorema generaleita se habet. Exponatur separatim eadem parabole o 3 m æqualis omninò & similis ipsi A C, cujus ideo axis M N æqualis est axi A B, & semibasis O N, femibasi B C. Separatim enim ad vitandam confusionem figuram construendam duximus. Fiat recta NP recta NM potestate dupla, recta NQ cjusdem NM potestate Figura tripla, recta NR ejustem NM potestate quadrupla, & sic in infinitum. Manente autem eadem semibasi ON, construatur parabole per vertices P, Q, R ejusdem cum parabola O 3 M vel A C natura, & fint illa O 4 P, O 3 Q, O 6 R &c. Aio parabolam O 4 P curvæ A D esse æqualem ; parabolam verò O 5 Q curvæ A E esse æqualem, denique parabolam O 6 R curvæ A F elle aqualem, & fie in infinitum. Cum in nostris parabolis O 4 P, O 5 Q, O 6 R ducta applicata 2 34 56, sit semper ex natura dictarum parabolarum ut cubus rectæ O N ad cubum rectæ 4 2 ita quadratum rectæ five axis N P ad quadratum P 2: item ut cubus O N ad cubum 5 2 ita quadratum N Q ad quadratum Q 2: denique ut cubus O N ad cubum 6 2 ita quadratum N R ad quadratum R 2; Patet ex prædemonstratis in differtatione, singulas ex istis parabolis rectis datis æquales esse, ergo post demonstrationem theorematis nostri generalis constabit singulas quoque ex curvis AD, AE, AF rectis datis æquales esle.

Demonstratio autem theorematis generalis hac est. Sit rectum paraboles istius latus recta A S, à qua si demas nonamipartem SY, reliquam bifeca in puncto V & ad puncta C, D, E ducantur tangentes ad novas curvas CI, DH, EG quæ occurrant axi in punctis I, H, G. Ex demonstratis in tertia differtationis propositione quadratum B C est ad quadratum BI ut recta A V ad rectam B.C. Et componendo quadratum CI est ad quadratum BI ut recta A V una cum B C ad B C. Sed ex propositione sexta Differrationis, ut est quadratum tangentis CI ad quadratum BI, ita quadratum re-Az BD se habet ad quadratum rectz BH, quam abscindit tangens DH: Etgo ut quadratum BD ad quadratum BH, ita recta AV una cum BC ad BC: Et componendo ut quadratum tangentis DH ad quadratum BH, ita recta AV una cum BC bis fumptà ad ipfam B C. Sed ut quadratum tangentis D H, ad quadratum HB, ita ex eadem differtationis propositione quadratum B E est ad quadratum rectar B G a tangente E G abscissa: ergo ut quadratum recta B E ad quadratum recta B G, ita est re-& A V unà cum B C bis sumpta, ad ipsam B C. Similiter probabitur si ducatur ad curvam E A applicata Z T K, secans curvam AC in T, & intelligatur ad punctum K duci, tangens ad curvam AKE, esse pariter ut quadratum KZ ad quadratum recta, quam

0 :

tangens per punctum K ducta ab axe abscindit, ita rectam AV una cum ZT bis sumpta ad ipsam ZT. Et sic semper continget.

Exponatur separatim ad vitandam confusionem eadem curva AKE, quæ sit in sigura separata 3  $\,^{\circ}$  A. Basis  $\,^{\wedge}$  A. Bisis  $\,^{\wedge}$  As it itaque æqualis basis EB, tangens  $\,^{\wedge}$  T tangenti EG, axis  $\,^{\wedge}$  B As axis BA; abscrib per tangentem ab axe  $\,^{\wedge}$  T, abscrib BG; applicata  $\,^{\wedge}$  A, applicata ZK. AB hac curva  $\,^{\wedge}$  A  $\,^{\wedge}$  formerur alia ipsa minor  $\,^{\otimes}$  IIB, ca conditione ut applicata novæ sistus curvæ sint semper subduplæ potestate applicatarum prioris, verbi gratiá recta  $\,^{\wedge}$  O  $\,^{\wedge}$  sit subdupla potestate rectæ  $\,^{\wedge}$  A  $\,^{\wedge}$  Si Cic de rectessi  $\,^{\wedge}$  A  $\,^{\vee}$  Si Cic de rectiquis. Ducantur in hac nova curva tangentes ad puncta  $\,^{\wedge}$  A rectæ  $\,^{\wedge}$  F,  $\,^{\wedge}$  F, ad idem punctum  $\,^{\vee}$  cum axe concurrere. Item tangentes ad puncta  $\,^{\diamond}$ ,  $\,^{\Pi}$  ductas ad idem etiam punctum, verbi gratiá, 7 cum axe concurrere, cum applicatæ utriusque siguræ sint in eadem semper inter se ratione.

11 12 sit aqualis curva 11 9; & sic de reliquis.

Probandum primò curvas ⊕ II B & ¥ 12 9, esse casdem, hoc est omninò zquales, & similes. Quod sie demonstrabitur. Probayimus quadratum B E esse ad quadratum BG, five quadratum A A ad quadratum Ar, ut rectam AV una cum CB bis fumpta ad rectam CB: Ergo sumptis antecedentium dimidiis, cum posuerimus rectam ⊕ a esse potestate subduplam rectæ a A, quadratum rectæ ⊕ a erit dimidium quadrati AA, ideoque ut quadratum OA ad quadratum AT, ita dimidia AV unà cum CB erit ad ipsam CB. Similiter probabimus in alia qualibet applicata ut II N, esse quadratum n N ad quadratum N 7 ut dimidiam A V una cum Z T ad ipsam Z T; & sic de reliquis. Disquirendum jam an eadem proprietas curvæ ¥ 12 9 conveniat : quod ita fiet. In curva X 11 9 cujus semibasis X 8 est potestate subdupla semibasis BC, & axis 8 9 æqualis axi AB, ex lemmate superiori ductis tangentibus ad puncta X, Y rectis X P, Y z quadratum X 8 est ad quadratum 8 P ut dimidia recta A V ad rectam C B ( recta enim X 8 cft potestate subdupla rectar C B ) Ergo componendo quadratum XP est ad quadratum 8 P, ut dimidia AV unà cum CB ad ipfam C B. Similiter fi intelligatur recta 9 10 æqualis rectæ A Z, hoc est fi puncta 10 & Zæqualiter à vertice distent, quadratum tangentis ad punctum 11 ductæ erit ad quadratum abscissa ab axe, ut dimidia A V unà cum recta ZT ad ipsam ZT. Sed ut quadratum XP ad quadratum 8.P., ita ex propositione sexta dissertationis est quadratum applicate 48 ad quadratum à tangente abciffa 8 E, & similiter ut quadratum tangentis ad punctum 1 1 ductæ ad quadratum abciffæ ab axe, ita quadratum applicatæ 12 10 ad quadratum abscissæ ab axe per tangentem ad punctum 12 ductam : Ergo ut quadratum 48 ad quadratum 8 E, ita dimidia A V unà cum B C ad B C. Sed in alia figura probayimus quadratum applicate o a effe ad quadratum absciffe à tangentc Ar, ut est dimidia AV una cum BC ad CB: Ergo in duabus curvis ¥ 12 9, ΘΠΒ crit ut Ψ8 ad abscissam 8 Σ, ita applicata ΘΔ ad abscissam ΔΓ. Et in omnibus aliis punctis idem semper continget, & codem modo probabimus, nempe applicatam, verbi gratià, 1012. esse ad abscissam à tangente ad punctum 12 ducta, ut est II N ad N 7, & sic de reliquis. Per primam itaque propositionem hujus appendicis cum curvæ 9 12 4, O 11 B, habeant eumdem axem & applicatæ fint ad abscissas axe per tangentes, utrobique in cadem correlatarum ratione, illæ curvæ crunt inter se æquales, & ipiæ etiam ipiarum semibases, & omnes similiter applicatæ à vertice æquidistantes. Ex constructione autem semibasis \* 8 est æqualis curvæ X 11 9: Ergo curva X 11 9 est æqualis rectæ @ A. Recta autem @ A est potestate subdupla rectæ A A ex conftructione: Ergo curva parabolica X 119 est potestate subdupla rectæ \$\rho\$, et recta autem \$\rho\$ est \times qualis rectæ \$B\$ E, & recta B E supposita est in constructione curvarum à primaria \$\rho\$ C derivatarum \times qualis est e curvæ \$\rho\$ D: Ergo parabola X 119 est subdupla potestate curvæ \$\rho\$ D. Sed cadem curvæ \$\rho\$ D: Ergo parabola X 119 est subdupla potestate e curvæ \$\rho\$ D. Sed cadem curvæ \$\rho\$ D: \$\rho\$ est subdupla potestate subdupla baseos \$\rho\$ C sive \$\rho\$ O, & similiter axis \$\rho\$ sive \$\rho\$ B, sive \$\rho\$ M est potestate subduplus axis \$\rho\$ ? Cum ergo parabolæ \$\rho\$ 4.P, \$\rho\$ 119 sin epicstate subdupla baseos \$\rho\$ C sive \$\rho\$ O, & similiter axis \$\rho\$ sin epicstem naturæ, \$\rho\$ tam axis quàm basis parabolæ \$\rho\$ 119 sin totestate subdupla axis & basis parabolæ \$\rho\$ 4.P; Ergo & ipsa parabolæ \$\rho\$ 119 sin totestate subdupla axis & basis parabolæ \$\rho\$ 4.P; Ergo & ipsa parabolæ \$\rho\$ 4.P. Cum ergo ut jam probavimus cadem parabolæ \$\rho\$ 4.P. cum atta curvæ \$\rho\$ D; curvæ \$\rho\$ D; curvæ \$\rho\$ A.D, & ipsa parabolæ \$\rho\$ 4.P. cum ergo ut jam probavimus cadem parabolæ \$\rho\$ 4.P. erun ergo ut jam probavimus cadem parabolæ \$\rho\$ 4.P. cum ergo ut jam probavimus cadem parabolæ \$\rho\$ 4.P. cum ergo ut jam probavimus cadem parabolæ \$\rho\$ 4.P. cum ergo ut jam probavimus cadem parabolæ \$\rho\$ 4.P. cum ergo ut jam probavimus cadem parabolæ \$\rho\$ 4.P. cum ergo ut jam probavimus cadem parabolæ \$\rho\$ 5.Q. utendum artificio.

Cum enim quadratum BE esse ad quadratum BG ut est recta AV unà cum BC bis sumpta ad ipsam B C, probatum fuerit; ergo componendo & ulteriùs progrediendo erit quadratum tangentis E G ad quadratum rectae B G, ut recta A V una cum BC ter sumpta ad ipsam BC. Est autem ex prædemonstratis in sexta propositione differrationis ut quadratum E G ad quadratum B G, ita quadratum B F, ad quadratum abscissa ab axe per tangentem ad punctum F ductam: Ergo quadratum B F erit ad quadratum illius abscissa ut est recta A V unà cum B C ter ad B C. In reliquis imitabimur omninò & sequemur vestigia demonstrationis præcedentis, nisi quod in figura separata postquam A fuerit facta æqualis ipsi, BF, recta A s fiet subtripla potestate ipsius BF vel AA; curva A & B curvæ FA siet æqualis; curva & # B ejus crit na. turæ ut omnes applicatæ sequantur rationem basium A A & A. In alia autem figura separata in qua curvæ 9 11 X & 9 12 4, recta 9 8 crit æqualis ut suprà , rectæ N M , vel AB, vel BA, basis verò 8 X fiet subtripla potestate basis ON vel CB. Et fiet X II 9 parabola ejuídem cum parabolis CTA, vel O 3 M naturæ à qua cum formabitur curva 4 12 9 cujus applicate 8 4, 10 12 fint, ut fupra, equales curvis  $X \circ 11$  Probabimus, ut fuprà, curvam  $\beta \circ \theta$ , & curvam  $\beta \circ X$  offe inter se equales similes, hoc off cassem. Unde concluditur bases  $A \circ A$ , &  $A \circ A$  offe zquales, ideoque basem \* 8 sive curvam 9 11 X esse potestate subtriplam recta 14, sive BF, sive curvæ A E. Est autem etiam ex prædemonstratis parabola X 119 subtripla potestate parabola O 5 Q : Ergo curva AE & parabola O 5 Q erunt inter se aquales. Eodem ratiocinio in ulterioribus casibus utemur, & generalem nostri theorematis veritatem evincemus.

Qui autem superiorem dissertationem & hanc ad ipsam appendicem accuratiùs legerint, præcipua methodi nostræ fundamenta statim agnoscent, & ex eis deduci facillimam curvarum dimensionem deprehendent.



## DE SOLUTIONE PROBLEMA-

tum Geometricorum per curvas simplicissimas, & unicuique problematum generi propriè convenientes.

### DISSERTATIO TRIPERTITA.

PARS I.



T conftet Cartesium in Geometricis etiam hominem esse, quod paradoxum merito forsan quis dixerit, videant substiliores Cartesians an mendum contineat linearum curvarum in certas classes aut gradus Cartesiana distributio, & an probabilior commodior secundum veras analyseos Geometrica leges debes dignari. Quod sine dispendio sama tanti & tam celebris viri executuros nos censemus, cum Cartesi & Cartesianorum omnium intersit veritatem

cujus fautores se non immeritò jastant acertimos, licèt ipsorum placitis aliquantisper adversetur, omnibus aut ( fi generale hoc nimis ) Geometris saltem & Analystis fieri manifestam.

Problematum Geometricorum in certas classes distributio, non solum veteribus, fed & recentioribus necessaria visa est Analystis. Proponatur videlicet A + D aquari B, aut A quadratum - B in A æquari Z plano. Hæ duæ æquationes quarum prior radicem aut latus ignotum suis terminis non excedit, posterior autem lateris ignoti fecundam potestatem five quadratum continet, primum & simplicius problematum genus constituunt. Ea verò sunt problemata que plana Geometris dici consueverunt. Secundum problematum genus illud est in quo quantitas ignota ad tertiam vel ad quartam potestatem, hoc est ad cubum vel ad quadratoquadratum pertingit. Ratio autem cur duæ potestates proximæ licet diversi gradus sint , unum tamen tantum constituant problematum genus, hæc est, quod æquationes quadratieæ reducuntur ad fimplices aut laterales facili, quæ & veteribus & novis cognita est, methodo, ideoque per regulam & circinum nullo negotio resolvuntur. Æquationes autem quarti gradus sive quadratoquadraticæ reducuntur ad æquationes tertij gradus sive cubicas beneficio novæ, quam Vieta & Cartesius prodiderunt, methodi. Huic enim operi Vieta subtilem illam & sibi peculiarem clima@icam paraplerosin destinavit, ut apud eum videre est cap. 6, libelli de emendatione æquationum, nec absimili in pari calu usus est artificio Cartesius ,licèt aliis verbis illud enunciet.

Similiter quoque cubocubicam aquationem ad quadratocubicam five aquatio-

nem fexti gradus ad zquationem quinti deptimet , licèt aliquanto difficiliùs , Vietzus aut Cartesianus Analysta. Ex eo autem quòd in prædictis casibus , in quibus una tantum ignota quantitas invenitur zquationes graduum parium ad zquationes graduum imparium proximè minorum deptimuntur, idem omnino contingere in zquationibus in quibus duz ignotæ quantitates reperiuntur confidenter promunciavit Cartesius paginà 323. Geometriæ linguà Gallicà ab ipso conscriptæ. Hujusmodi verò sunt zquationes omnes lineatum curvarum constitutiva , in his enim non solum prædicta reductio vel depression non succedet , ut Cartesius affirmabat , sed cam omnino impossibilem Analystæ experientur. Proponatur v. g. zquatio paraboles quadratoquadraticæ constitutiva in qua A quadratoquadratum zquatur Z solido in E , qua ratione zquatio hæ quarti gradus deprimetur ad tertium ? quo utentur remedio climacticæ parapleroseos artisses?

Quantitatibus autem ignotis characteres vocallum juxta Vietam aslignamus, hæc

enim levia & prorius arbitraria cur immutarit Cartefius non video.

Ut autem pateat disquisitionem hane autanimadversionem non esse otiosam & inutilem, suppetit methodus universalis qua problemata quaecumque ad certum cur-

varum gradum reducimus.

Proponatur namque problema in quo quantitas ignota ad tertiam vel ad quartam potestatem ascendat, illud per sectiones conicas quæ sunt secundi gradus expediemus; sed si æquatio ad quintam vel ad sextam potestatem ascendat, tune solutionem per curvas tertij gradus possumus exhibere : si æquatio ad septimam vel ad octavam potestatem ascendat, solutionem per curvas quarti gradus exhibebimus, & sic uniformi in infinitum methodo. Unde evidens fit non hic de nomine tantùm, sed de re agitari quæstionem. Proponatur in exemplum A cubocubus + B planosolidum in A æquari Z solido solido. Aut, si velis, A quadratocubus + B planoplanum in Azquari Z plano folido, in utroque hoc casu problema solvemus per curvas tertij gradus seu cubicas, quod & fecit Cartesius. Sed si proponatur A quadratocubocubus + B planoplanofolidum in A æquari Z planofolido folido. Aut A quadratoquadratocubus + B solido solido in Azquari Z plano planofolido, tune problema folvemus per curvas quarti gradus seu quadratoquadraticas quod nec fecit nec fieri posse existimavit Cartesius, cum in hoc casuad curvas quinti vel fexti gradus necessariò recurrendum crediderit. Puriorem certe Geometriam offendit qui ad folutionem cujusvis problematis curvas compositas nimis & graduum elatiorum assumit, omissis propriis & simplicioribus, cum jam sæpe & à Pappo, & à recentioribus determinatum fit non leve in Geometria peccatum effe quando problema ex improprio solvitur genere. Quod ne accidat, corrigendus est Cartesius & singula problemata fuis hoc est propriis & naturalibus sedibus restituenda: sed & pag 322.idem Cartesius disertè afferit curvas ex interfectione regulæ & alterius aut rectæ aut curvæ oriundas effe femper elatioris gradus aut generis, quam est recta aut curva in figura pag. 321. ex qua derivantur. Intelligatur, si placet in locum ipsius rectæ CNK in dicta figura pag. 521. substitui parabolam cubicam cujus vertex sit punctum K & axis indefinitus KLBA & cætera construantur ad mentem Cartesii. Patet æquationem dictæ parabolæ cubicæ constitutivam esse sequentem A cub. ex una parte, & B quad. in E ex altera, experiere autem statim curvam E C ex hujusmodi positione provenientem ad æquationem tantúm quadratoquadraticam ascendere, ergo curva quadratoquadratica est clatioris gradus aut generis, quam curva cubica secundum prædicam Cartelij definitionem, cum tamen contrarium pag. 323. expresso idem Cartesius definierit, curvam nempe quadratoquadraticam & curvam cubicam esse unius & ejusdem gradus aut generis. Methodum autem nostram qua omnia in infinitum problemata, ea nempe quorum aquationes tertiam & quartam potestatem

continent, ad secundum curvarum gradum: quæ quintam & sextam potestatem, ad tertium: quæ septimam & ostavam, ad quartum reducimus, & co in infinitum ordine exhibere non differentus quotiescumque id voluerint quibus piaculum videtur errores quoscumque vel etiam Cartesanos in præjudicium veritatis dissimulare.

Nec moveat problemata quæ ad secundam potestatem ascendunt & quæ ejusdem cum problematis primi gradus sint species & plana dicuntur, circulis hoc est curvis secundi gradus indigere; suum enim & proprium, huic abjectioni respontum non deerit cum methodum nostram generalem omnia omnino problemata per curvas convenientes absolventem proferemus.

# DISSERTATIONIS PARS 11.

T datæ publicè fidei faisfiat, methodum generalem ad solvenda quæcumque problemata per curvas proprias & convenientes exhibemus. Prædičtum est jam in prima disfertationis parte problemata duorum graduum inter se proximorum 3' verbi gratia & 4'.5'. & 6'.7'. & 8'.9'. & 10'. &c. unicum tantòm curvarum gradum respiecte, problemata nempe quæ ad tertiam vel quatam potestatem ascendum; solvi per curvas 2'. gradus: ca verò quæ ad dquintam vel ad sæxtam potestatem ascendum solvi per curvas

3'. gradus &c. in infinitum.

Modus autem operandi talis est. Data quævis æquatio in qua unica tantum reperitur ignota quantitas reducatur iº ad gradum elatiorem five parem: deinde, ab adfectione fub latere omnino liberetur, quo peracho remanebit æquatio inter quantitatem cognitam vel homogeneum datum ex una parte, & aliquod homogeneum incognitym cujus fingula membra à quadrato lateris incogniti adficientur ex una parte, or altera homogeneum indu incognitum æquetur quadrato cujus latus effingendum eo artificio ut in æquatione ipfius quadrati cum homogeneo incognito elatiores quantum fieri poterit lateris ignoti gradus evanescant. Cavendum e tiram ut fingula lateris quadratic fic effingendi homogenea à radice vel latere ignoto adficiantur, & ultimum tandem est illis à secundà etiam radice incognita adficiatur. Orientur tandem beneficio divisionis simplicis ex una parte, & extractionis lateris quadrati ex altera, duz æquationes linearum curvarum problemati dato convenientium conflicturiva; & carqum interfectio solutionem problematis exhibebit ea qua dudum usi sumus in solutione problematum per locos methodo.

Exemplum proponatur, si placet, A cub. cub. + B in A qu. cub. + Z. plan. in A quad. quad. + D solid. in A cub. + M. plan. plan. in A quad. æquari N. sol. sol. problemata quippe omnia quæ ad quintam vel ad sextam potestatem ascendunt ad hanc formam reduci possunt. Nihil enim hoc aliud est quàm vel quintam potestatem ad sextam evenere vel cam deinde ab ultima adsectione sub A vel latere liberare, quæ omnia & Vie-

ta & Cartesius abundè docuerunt.

Effingatur itaque quadratum a latere A cub.  $\rightarrow$  B in A in E & equetur priori primum ilina equatoriti parti. Fier itaque A cub.cub.  $\rightarrow$  B in A qu. qu. in E bis  $\rightarrow$  B qu. in A qu. in E ub.  $\rightarrow$  B in A qu. cub.  $\rightarrow$  B in A qu. qu.  $\rightarrow$  D fol. in A cub.  $\rightarrow$  M pl. pl. in A qu.  $\rightarrow$  M pl. pl. in A qu. & deleto utrinque A cub. cub. & reliquis per A qu. divifis quod ex cautione adjectà methodo temper liberum eft  $\gamma$ , remanebit equatio inter B in A cub.  $\rightarrow$  Z planum in A qu.  $\rightarrow$  D fol. in A  $\rightarrow$  M pl. pl. ex ma parte  $\gamma$  & B in A qu. in E bis  $\rightarrow$  B qu. in E qu. exaltera. Hac autem equatio, ut paret  $\gamma$  dat curvam  $\gamma$  gradus.

Quia autem ut conflituatur duplicata æqualitas & commodè ad folutionem problematis deveniatur, æquandum etiam est quadratum à latere A cub. -+ B in A in E poste-

District by Google

riori prioris æquationis parti, hoc est N sol, sol, ergo per extractionem lateris quadrati, latus quadratum Níol. sol. quod facile datur & dicatur, si placet N sol. aquabitur A cub. -+ B in A in E, quod est latus quadrati prioris æquationis primùm datæ parti æqualis.Habemus igitur hanc fecundam æquationem inter fol. N & A cub. + B in A in E quæ dabit pariter curvam tertii gradus. Quis deinde non videt interfectionem duarum curvarum jam inventarum dare valorem ipfius A, hoc est problematis propositi solutionem?

Si problema ad septimam vel ad octavam potestatem ascendat statuetur primò sub forma octavæ potestatis, deinde ab adsectione sub latere omnino liberabitur hoc paco. Esto itaque post legitimam ex jam præscripta methodo reductionem, A qu. cub. cub. -+ B in A qu. qu. cub. + D pl. in A cub. cub. + N fol, in A qu. cub. + M pl. pl. in A qu. qu. + G pl. fol. in A cub. + R fol. fol. in A qu. æqualc Z pl. fol. fol.

Effingetur latus quadrati cuilibet istius æquationis parti æquandi à latere A qu. qu. 🕂 in A cub. + D pl. in A in E.

Secundum autem hujus lateris quadratici homogeneum co artificio effinximus ut duze elatiores lateris vel radicis A potestates in aquatione omnino evanescant, quod perfacile est. Quadratum igitur illius lateris si æques priori æquationis propositæ parti, deletis communibus & reliquis per A qu. divisis, orietur aquatio curva 4' gradus constitutiva ex una

Deinde post extractionem lateris quadrati ex altera æquationis primum propositæ parte latus Z pl. fol. fol. quod P pl. pl. dicere licet, æquabitur A qu. qu. + B cub. → D pl. in A in E, hac verò aquatio dabit etiam aliam 4'. gradus curvam,& harum

duarum curvatum interfectio dabit valorem A, hoc est problematis propositi solutionem. Notandum porro in problematibus quæ ad nonam aut decimam potestatem ascendunt, ita effingendum latus quadrati ut in co sint quatuor ad minus homogena quorum beneficio evanescant tres elatiores lateris ignoti gradus. In problematibus autem que ad undecimam aut duodecimam potestatem ascendunt latus effingendi quadrati constare debere quinque ad minus homogeneis, ita formandis ut corum beneficio quatuor elatiores lateris ignoti gradus evanescant. Perpetua alem & facillima methodo, hac lateris quadrati effingendi forma per solam & simplicem divisionem vel applicationem ut verbis geometricis & in re purè geometrica utamur expediri Analyflæ experiendo deprehendent, & characterum + & - variatio nullum methodo præjudicium est allatura.

Cum autem problemata quæ ad secundam potestatem ascendunt per extractionem lateris quadrati reducantur pura, ut notum est, per lineas primi gradus, hoc est rectas, expedientur, & vana evadet quam in priore differtationis istius parte metueramus objectio cum extractionem radicis quadratæ tanquam notam & obviam in quolibet problematum

genere'ex nostra methodo usurpandam supposuerimus.

Non latebit igitur deinceps accurata & simplicissima problematum Geometricorum per locos proprios à curvis varia, prout expedit, speciei oriundos, resolutio & constructio. Variare autem curvas falvo semper & retento naturali problematis genere, liberum crit Analystis, & semper problemata 81. aut 71. gradus per curvas 41. problemata 201. aut 91. per curvas 5'. problemata 12'. & 11'. per curvas 6'.& sic uniformi in infinitum methodo expedientur. Cum contra per Cartesium problemata 8'. aut 7'. gradus curvis 5'. aut 6'. indigeant: problemara 10'. aut 9'. curvis 7'. aut 8'. problemata 12'. aut 11'. curvis 9'. aut 10'. & sic in infinitum, quod qu'am longe à simplicitate & veritate geometrica absit, videant ipsi Cartesiani, aut si ita visum fuerit, contradicant.

Veritatem enim tantùm inquirimus, & si in scriptis tanti viri alicubi delitescat, eam libenti statim animo & amplectemur & agnoscemus. Tanta me sanè, ut verbis alienis utar, hujus portentofissimi ingenii incessit admiratio, ut pluris faciam Cartesium erran-

tem quam multos mropferme.

# DISSERTATIONIS PARSIII.

Le ad generalem Doctrinam fortaffe fufficiant, quæ enim problemata Cartefius per curvarum gradurs curvarum elatiores determinat expedienda, ea nos generali methodo ad curvarum gradum duplo minorem feliciter deprefilmus. Quod ita tamen intelligi debere pronunciamus, ut id faltem auxilium omnes omnino quæfliones admittant. Majus quippe infiniti cafus speciales non recufant, juvat itaque ultertius expariari & Analysin Cartefianam non folum ad terminos duplo minores, sed ad quadruplo, sexcuplo, decuplo, centuplo &c. in infinitum aliquando minores deprimere ut tanto magis error Cartefianus detegatur & proprium statim ab Analysi remedium consequatur: porestates autem per numeros ipsarum exponentes designare in gradibus elatioribus, deinceps commodius erit.

Proponatur invenite sex continuè proportionales inter duas datas. Sint duæ datæ B & D.prima inveniendarum ponatur A.sec aquatio inter A.7 & B.6 D.Hæc æquatio secundo Cartessum per curvas 3¹ tantùm aut 6¹ gradus solvi potest. Nos cam per curvas 4¹ gradus in secundà hujus differtationis parte sicut reliquas etiam cjussem naturæ generaliter resolvimus. Sed nihil vetat quominùs camper curvas 3¹ gradus resolvamus. Æquentur quippe singuli æquationis termini homogeneo sequenti A e E D.gaquabitur ex una parte A.7 & divisi somnibus per A.4 manebit D.æquatio inter E D. & A.7 quæ dat, ut patet, curvam 3¹ gradus. Ex altera verò parte A e E D.æquabitur B b., & omnibus per D. divisis & reliquis subquadraticè depressis, manebit æquatio inter A. E & B.9 quæ dabit etiam curvam ¹ gradus. Harum autem duarum curvarum intersectio dabit valorem A, hoc est problematis propositi per curvas 3¹ gradus folutionem.

Sed proponatur inter duas datas invenite duodecim medias proportionales continue, equatio crit inter A 13 & B 13 D, cam autem Cartefus folvi tantium per curvas 111. aut 121, gradus folvi poffe exidimavir. Nos generaliter ut fimiles quafvis ejufdem gradus eam in fecunda hujus diffentionis parte per curvas 71 gradus folvi poffe docuimus. Sed ulteritàs inquirenti occurrit flatim elegans per curvas 51 gradus folutio, imò & datur per curvas 41, ut infra videre eft: æquentur primùm fingula hujus æquationis membra homogeneo A 8 E 10, ex una parte nempe A 13, & ex altera B 12 D, in prima omnibus per A 8 divisis, fiet æquatio inter A 5 & E 10 quæ dat curvam 51. gradus ut patet. In secunda omnibus per D divisis & per quartam potestatem sive quadratoquadratum depress, remanebit æquatio inter A 5 E & B 3 quæ dat curvam 31 gradus. Per duas itaque curvas quartum una est 51. gradus, altera 32. problema propositum expedimus,

Sed idem etiam problema faciliùs, hoc est , per curvas  $4^*$ . gradus construere possimmente ingula aquationis membra  $A^*$  E  $^*$  D fiet illinc post divisionem per  $A^*$  A  $^*$  equale E  $^*$  D, qua aquatio dat curvam  $4^*$ . gradus, is gradus per D diviss , & deinde per tertiam potestatem sive cubum depressis siet aquatio inter  $A^*$  E & B quadabit etiam curvam  $4^*$ . gradus, Problema itaque per duas  $4^*$ , gradus curvas facillimè construimus,

Qui hæc exempla videtit, non poterit dubitare quin inventio trigesima mediarum continuè proportionalium per curvas 7', imò & per curvas 6', possit expediti. Æquatio nempe inter A¹ & B³ D communi termino A¹¹ E⁵ D æquabitur, unde problema per curvas 7¹, gradus expedietur, aut communi termino A¹¹ E⁵ D æquabitur, unde manabit solutio per curvas 6¹. gradus. Sic inventio 72 mediarum solvetur per curvas 9¹. gradus, & patet ex premissis possite affignari rationem inter gradum problematis gradum curvarum illud solventis omni datà ratione majorem. Quod cum viderint Cartesiani, non dubito quin necessitat & admonitionis & emendationis nostre subscribant. Advertendum autem

immutandam fæpe effe ipfam æquationis forman ut commodam per partes aliquotas divisionem homogenea ipsa recipiant, quod semel monuisse sufficiet. Proponatur videlicet inventio decem mediarum & sit aquatio inter A 11 & B 10 D, ducatur quodlibet ex homogeneis in rectam datam verb. grat. Z, ut fit aquatio inter A 1, Z & B 10 D Z, ita enim ad numerum 12 pervenietur cujus ope facillima per partes aliquotas evadet reductio aut depressio, aquetur videlicet quodlibet ex homogeneis A 8 E 4 illine orietur aquatio inter A 3 Z & E 4 quæ dat curvam 4 1 gradus. Istinc verò beneficio extractionis lateris quadratoquadratici inter A 3 E & latus quadratoquadraticum homogenei dati B ' D Z, quod, si placet, sit N solidum, quæ æquatio dat curvam 3' gradus, atque ita invenientur 10. mediæ per duas curvas quarum altera est 4'. altera verò 3'. gradus. Quod per levem illam prioris æquationis immutationem facillime fumus executi. Nec moror infinita alia que Analystis ars ipsa abunde suppeditabit compendia: Hoc tantùm adjungo ea omnia qua fuperius diximus non folum locum habere cum potestas ignota nullum aliud fub gradibus inferioribus adfectum continet homogeneum, fed etiam fi aliqua ex homogeneis à gradibus potestati proximioribus adficiantur ut si A 13 + N A 12 + M A 11 + R A 10 æquetur B 12 D, folutio hujus quæstionis perinde facilis reddetur communi adfumato aquationis homogeneo quo fupra ufi fumus, nempe A 9 E 3 D, ac fi inveniendæ 12 mediæ inter duas datas proponerentur. Simili autem in æquationibus ab altioribus gradibus adfectis utemur artificio,

Notandum tamen in aquationibus in quibus una tantum reperitur ignota quantitas ex una parte, exponentem potestatis illius purz debere esse numerum primum ut ab co gradus illius problematis designetur. Si enim exponens ille sit numerus compositus, problema ad gradus numerorum qui eum metiuntur statim devoluctur. Quarantur, exempli gratia, 8 media continuè proportionales inter duas datas, fiet aquatio inter A 9 & B D, quo casu cum numerus o sit compositus à numero 3, bis mensuratus, inferetur problema esse 3'. gradus, quod quidem ita se habet, si enim inter duas datas reperiantur dua media. & rurfus inter primam & secundam, secundam & tertiam, tertiam & quartam reperiantur similiter dux medix, fient 8 medix inter duas primum propositas lineas. Si quxrantur 14. mediæ inter duas datas, æquatio quæ est inter A 15 & B 1+ D indicabit problema devolui ad alia duo problemata quorum unum est 3' gradus, alterum 5' unde apparet exponentem puræ potestatis debere esse numerum primum ut verè gradum problematis

exprimat & designet.

Cum autem numeros à binario quadratice in seductos& unitate auctos esse semper numeros primos apud me constet & jam dudum Analystis illius theorematis veritas fuerit fignificata, nempe effe primos 3. 5. 17. 257. 65537. &c.in infinitum, nullo negotio inde derivabitur methodus cujus beneficio problema construemus cujus gradus ad gradum curvarum ipsius folutioni inservientium rationem habeat datâ quavis majorem. Proponatur namque inter duas datas invenire 256 medias continuè proportionales fiet æquatio inter A 357 & B 356 & singuli termini zquabuntursequenti A 340 E 16 D, & mox quzflio per curvas 17 gradus expedietur, si quarantur media 65536 quastio per curvas 257 gradus folvetur, & fic in infinitum gradus majoris numeri deprimetur ad gradum numeri proximè minoris. Inter duos autem proximos rationem in infinitum augeri quis non videt? An ergo errasse Cartesium ulteriùs Cartesiani dissimulabunt, ego sanè intre & quid statuendum hac de re sit sollicitus & tacitus expecto.



### PORISMATUM EUCLIDÆORUM

Renovata Doctrina, & sub forma Isagoges recentioribus Geometris exhibita.



NUMERAVIT Pappus initio libri septimi libros veterum Geometrarum ad rises denominars pertinentes: qui omnes cum temporis injurià pertient, exceptis unico datorum Euclidis libello & quatuor prioribus conicorum Apollonii, elaborandum Neotericis Geometris maximè fuit ut damnum operum, qua tenravit edax abolere vetustas, aliquantisper refarcirent; & primò quidem subtilissimus ille, nec unquam satis laudatus Franciscus Vieta

Apollonii oci erapir libros unico, quem Apollonium Gallum inscripsit, libello seliciter restituit; cujus exemplo sead eamdem provinciam Marinus Ghetaldus, & VVille. brordus Snellius accingere non dubitarunt, nec defuit proposito eventus, libros enim Apollonii λόγε αποτομίε, χωρίε αποτομίε, διορισμένης τομίε & reiσεων illorum beneficio vix amplius desideramus. Sequebantur loci plani, loci solidi, & loci ad superficiem. At huic quoque parti non ignoti nominis Geometræ succurrerunt : corumque opera manuscripta licct, & adhuc inedita latere non potuerunt. Sed supererat tandem intentata, ac velut desperata porismatum Euclidzorum doctrina . Eam quamvis opus artificiosissimum, ac perutile ad resolutionem obscuriorum problematum Pappus asserat, nee superioris nec recentioris avi Geometra vel de nomine cognoverunt, aut quid esset solummodò sunt suspicati. Nobis tamen in tantis tenebris dudum excutientibus, & quâ ratione in hac materià Geometriz opitularemur elaborantibus, tandem se clara videndam obtulit, & purà per noctem in luce refulsit ; nec debuit inventi novantiqui specimen posteris invideri, postquam enim Suevicum sydus omnibus disciplinis illuxit, frustra scientiarum arcana tanquam mysteria quædam abscondamus, nihil quippe impervium perspicacissimo incomparabilis Regina ingenio, nec sas censemus occultare doctrinam quam vel unico dumtaxat aut inspirantis, aut mandantis nutu, quandocunque libuerit, detectam iri vix possumus dubitare. Ut autem clariùs se prodat totum porismatum negotium, celebriores qualdam propolitiones porismaticas selegimus casque Geometris & considerandas & examinandas considenter exhibemus, ut mox quid sit Porisma & cui maximè inferviat usui innotescat.

## Porisma primum.

### Videatur figura porismatis 1.

Int dux rectx ON, OC, qux angulum constituant in puncto O & sint ipsx position of datx, dentur & puncta A & B, à punctis B & A ducantur rectx B E, A F ipsi OC parallelx & occurrentes rectx N O productx in punctis E & F, jungatur recta A E, qua rectx C O productx occurrar in D, jungatur itidem rectx FB, qux eidem rectx C O occurrat in C & ad quodvis punctum rectx O N ut V, verbi gratiâ, instectantur rectx A V, B V, ita ut recta A V occurrat rectx O C in puncto S rectx autem B V eidem O C occurrat in puncto R, rectangulum sub C R in D S xquale semper crit rectangulo sub C O in O D, ideoque spatio dato.

### Porisma secundum.

## Videatur figura porismatis 2.

E Xponatur parabole quævis NAB, cujus diametri quælibet sint BEO, sumantur in curva duo quævis puncta A&N; à quibus instectantur ad aliud quodvis curvæ punctum, ut D, Rectæ ADN, quæ in diametris puncta E,O,G,Q signent, in cadem diametro abscindentur, semper duæ rectæ, quæ camdem servabunt rationems erit nempe ut OBad BE, ita,QB ad GB, idque sin infinitum.

## Porisma tertium.

## Videatur figura porismatis 3.

E sto circulus cujus diameter recta AD, Cui parallela utcunque ducatur [N M] circulo in punctis, N & M occurrens; & fint data puncta N & M, inflectatur utcumque recta NB M, quæ secet diametrum in punctis O & V. Aio datam esse rationem rectanguli sub AO in DV, ad rectangulum sub AV in DO; ideoque si inflectatur NC M secans diametrum in punctis RS, erit semper ut rectangulum sub AN in DV ad rectangulum sub AV in DO, ita rectangulum sub AR in DS, ad rectangulum sub AS in DR, nec difficile est propositionem ad ellipses, hyperbolas & oppositas sectiones extendere.

## Porisma quartum.

### Videatur figura porismatis 4.

E Xponatur Circulus ICH cujus diameter IDH data, centrum D, radius ad diametrum normalis CD, sumantur in diametro producta puncta B & A data, & sintr recta A1, BH æquales, statut D I ad IA, ita D L ad LI, & sint recta D R æqualis D L, dabuntur puncta R & L, jungatur recta C A cui æqualis ponatur A F ad diametrum perpendicularis, cidemque stat B G æqualis & parallela, inslectatur quævis recta ad circulum à punctis F & G, ut F E G, quæ diametrum secer-in punctis M & N, Aio summam duorum quadratorum R M, L N æquari semper eidem spatio dato; issem discem positissin secundo casu jungatur recta C L cui æqualis ponatur L P ad diametrum perpendicularis, cidemque æqualis & parallela stat R Z, si à duodus punctis Z & P inslectatur quælibet ad circumstrentiam recta ut P V Z secans diametrum in punctis K & T quadratorum A T & B K aggregatum æquabitur semper alteri spatio dato.

## Porisma quintum.

## Videatur figura porismatis s.

E Sto circulus R A C, cujus diameter R D C data, centrum D, radius D A ad diametrum normalis, sumantur utcunque punca Z & B data in diametro à centro D æquidisfantia, & juncha A Z sia æqualis Z M ad diametrum perpendicularis eidemque æqualis, & parallela ducatur B O, inflectatur quævis ad circumferentiam recta M H O quæ diametrum in punchis E & N secet, erit semper ratio quadratorum EH, H C, simul sumprorum ad triangulum EH N data, eadem nempe quæ rectæ A Z ad quartam partem rectæ Z D.Ex adductis porismatibus, quorum propositiones elegantismas & pulcherrimas esse quis difficatur, haud difficulter indaganda se prodit ipsa porismarum natura.

Enunciar inempe posses, cundum Pappum, vel ut theoremata vel ut problemata statim patet, nos sane ut theoremata enunciavimus, sed nihil vetat quominus in problemata transformentur; exempli causa se quintum porssen concipi potest. Dato circulo RAC cujus diameter RC, quarantur duo puncla ut M&O, à quibus si inflectatur quavis ad circumferentiam reca ut MHO faciat semper rationem quadratorum ab abscissis EH, HC ad triangulum EHC dataminec latet ex superiadis ot heoremate constructio, si enim ponatur recta AZ esse ad quartam partem ZD in ratione data, omnia constabunt, câdemque ratione in reliquis & omnibus omnino porisinatibus theoremata, in problemata scielè transsum.

Quod autem innuit Pappus ex sententia Juniorum Geometrarum porisma desicere hypothesi à locali theoremate, id sanè totam porismatis naturam specificè revelat neque alio serè auxilio qu'am eo quod hæc verba subministrarunt hujusce abdita materiæ penetravimus.

Cum locum investigamus, lineam rectam aut curvam inquirimus nobis tantisper ignotam, donce locum ipsum invenienda linea designaverimus, sed cum ex supposito loco dato & cognito alium locum venamur, novus iste locus portima vocatur ab Euclide, qua ratione locos ipsos portimatum unam speciem & esse & vocari verissimè Pappus subjunxit. Exemplo unico definitionem nostram astruemus in figura 5'. porifmaris, datà rectà R C, si quaratur curva qualibet ut R A B cujus ea si proprietas ut à quolibet ipsus puncto ut A demissa perpendicularis A D faciat quadratum A D acquale rectangulo R D C inveniemus curvam R A C esse circuli circumserentiam, sed si ex dato jam loco illo alium investigemus, problema verbi gratia portsmatis s'. novus iste locus & infiniti alii quos periti sagacitas Analystæ repræsentabit & ex jam cognito eliciet, portsma dicetur.

Cum autem ut jam diximus Porismata ipsa sint loci, errorem latini Pappi interpretis ex graco textu emendabimus eo loco ubi Porismatum opus perutile ait ad resolutionem obscuriorum problematum ac eorum generum quæ haud comprehendunt cam quæ multitudinem præbet naturam; quæ ultima verba cum nullum serè sensum ad aipsum authorem recurrendum cujus verba in manuscriptis Codicibus ita se habent, Illostepam is manis manis abanyos cams in mi dránum var inspessam apasament a var prasa amplantum si manis appenditum antique.

Ait igitur porifinata conferre ad Analysin obscuriorum problematum & generum hoc est problematum generalium, ex distis enim apparet porifinatum propositiones est est generalistimas, deinde subjungit, cum natura multitudinem quæ vix potest animo comprehendi subministret, quibus verbis infinitas illas & miraculo proximas ejustem problematis indicat solutiones. Huic autem vel theorematum vel problematum inventioni non deest peculiaris à puriore Analysi derivanda methodus, cujus ope non solum quinque præcedentia Porismata sed pleraque alia & invenimus & construximus & demonstratimus, & si hæe paucula, quæ isagogica tantum & accuratioris operis prodroma emittimus, dostis artideant, tres totos porismatum libros aliquando restituemus, imò & Euclidem ipsum promovebimus & Porismata in coni sestionibus & aliis quibuscumque curvis mirabilia sanè, & hasenus ignota detegemus.





### LETTRES DE MONSIEUR DE FERMAT,

Avec quelques-unes de celles qui luy ont esté écrites par plusieurs personnes de grand sçavoir sur divers sujets de Mathematiques ou de Physique.

#### LETTRE DE M. DE FERMAT AU R. Pere Mersenne Minime.

Du 3. Iuin 1636.



ON R. PERE,

J'ay receu vôtre lettre avec satisfaction, puis qu'elle contient des remarques & des experiences tres singulieres. J'en fairay refline que je dois, & de tout ce qui me viendra de vôtre part. Je n'ay point veu de livre de Musique plus nouveau de vous que celuy que vous appellez questions hatmoniques, que j'ay rehé avec un autre recueil de questions, & les mechaniques de Galilei, si la demonstration de la proposition de l'helice n'estoit pas de grand discours & de grande recherche, je vous s'envoyerois presentements mais elle contiendra autant que deux des plus grands traitez d'Archimede, de sorte que je vous demande un peu de sossis pouvez tenit pout tres veritable. J'en dressera un traité exprez, ou je vous sairay voit de nouvelles helices aussi admirables qu'on en puisse imaginer. Pour vous en donner l'avant-goût, en voicy une, qui est peut-estre cette ligne que Menelaius appelle admirable dans le Pappus.

Efto helix AMB in circulo CNB, cujus ea fit proprietas, ut ductà quafibet re-cta, verbi gratià, AMN, tota circuli circumferentia fit ad ciudicm circumferentia portionem NCB ut AB quad, ad quad. AM (in hoc autem hace helix differt ab helice Archimedis quod in helice Archim, fit ut circumferentia ad portionem NCB, it a

A B ad A M ) pronunciamus primò spatium sub helice & rectà A B comprehensum esse dimidium totius circuli.

Deinde (quæ est proprietas mirabilis) spatium ex prima revolutione ortum (quod hie sit N) este dimidium spatii M, ex secunda revolutione orti, spatium verò C ex 3, revolutione ortum este æquale spatio M, & omnia omnino deinceps spatia ex qualibet revolutione orta disto spatio M similiter esse aqualia, ideoque & sinter se.

Je croy que vous m'avouerez que ces recherches sont belles, mais j'ay si peu de commodité d'en écrire les demonstrations qui sont des plus mal-aysées, & des plus embarrassées de la Geometrie, que je me contente d'avoir découvert la verité, & de sçavoir le moyen de la prouver lorsque j'auray le loisir de le fatre. Si je puis trouver quelque occasion d'aller passer trois ou quatre mois à Paris, je les employeray à mettre par écrit toutes mes nouvelles pensées en ces Arts, à quoy je pourray sans doûte estre beaucoup aydé de vos soins. J'ay veu la Geostatique de Mr. de Beaugrand, & me suis étonné dabord d'avoir trouvé ma pensée différente de la sienne, j'estime que vous l'aurez déja remarqué. Je luy envoye franchement mon avis sur son livre, vous assurant que j'estime si fort son esprit, & qu'il m'en a donné de si grandes preuves, que j'ay peine à me persuader, qu'ayant entrepris une opinion contraire à la sienne, je ne me sois éloigné de la verité. Je consens pourtant qu'il soit mon juge, & ne vous recuse pas non plus. Et parceque j'ay écrit à la hâte la demonstration que je vous envoya, & l'écrit que je luy envoye, je mettay tout au net à loilir, & tacheray mémede trouver de nouvelles raisons pour soutenir mon opinion, à laquelle pourtant, je ne m'attacheray jamais par opiniâtreté dés qu'il me faira connoître le contraire. Je suis, &c.

## \$3 \in 3 \in 5 \in

Du 24. luin 1636.

### MONR. PERE,

Je suis marry de n'avoir peu vous faire precisement comprendre mes sentimens touchant ma proposition Geostatique, Il est pourtant vray que je n'avois garde de la prendre au sens que vous avez crû, car la seule raison que j'ay employée contre l'opinion de M. de Beaugrand, ça esté celle-la même que j'ay trouvée dans vôtre lettre, de sorte que je n'avois garde de tomber dans un inconvenient que j'avois preveu & condamné. J'estime donc que tout grave, en quel lieu du monde qu'il soit, horsmis dans le centre, pris en soy & absolument, pese toùjours également; & c'est une proposition que j'aurois aisement prise pour principe si je ne la voyois contestée; je tâcheray donc à la preuver. Mais qu'elle soit vraye ou non, cela n'empéche pas la verité de ma proposition qui ne considere jamais le grave en soy, mais toûjours par relation au levier, & ainsi je ne mets rien dans. la conclusion qui ne se trouve dans les premisses. Or l'equivoque, sans doûte, est venue de ce que je ne vous ay pas assez expliqué les nouvelles penfées que j'ay fur le sujet des Mechaniques, & lesquelles vous verrez grofsierement crayonnées sur le papier que je vous envoye. C'est pourtant à la charge que vous m'obligerez de ne les communiquer à personne, & que vous me donnerez le loisir pour en faire les demonstrations exactes, ou plûtot pour les mettre au net, car elles sont deja faites. L'erreur d'Archimede, si pourtant nous le pouvons nommer ainsi, provient de ce qu'il a pris pour fondement que les bras de la balance arréteroint, quoy qu'ils ne feussent pas paralleles à l'horizon, dequoy j'ay demontré le contraire. Si vous examinez de nouveau la 6. & la 7. des equiponderans, vous trouverez que je ne me trompe pas, & que la demonstration est toute, fondée sur cette supposition. .

Car soit le levier EDB duquel le centre A, celuy de la terre C. Archimede pour demontrer la proposition reciproque des poids, les divise en parties égales comme E, & les attache en distances égales le long du levier. Or il suppose que le centre de gravité de deux poids est au point qui divise leur intervalle également, & cela est bien vray aux deux poids qui font autour du point A, parceque la ligne A C, estant perpendiculaire au levier, les poids E autour du point A, se trouvent également éloignez, & du centre du levier & de celuy de la terre, & par consequent ils se trouvent d'égale inclination, mais si dans le même levier vous prenez le point D qui divise l'intervalle des deux graves E également, en ce cas le point plus éloigné du centre du levier est aussi le plus éloigné du centre de la terre, & ainsi le point D avec les deux poids E represente une balance, de laquelle les bras ne sont pas paralleles à l'horison; mais si la descente des graves se taisoit par lignes paralleles comme en cette figure par les lignes A C, & DN, en ce cas la propolition d'Archimede seroit vraye. Ce n'est pas que dans l'usage elle manque fenfiblement; mais il y a plaifir de chercher les veritez les plus menues & les plus fubriles, '& d'ôter toutes les ambiguitez qui pourroint survenir. C'est ce que j'ay fait tres exactement, & je vous puis affurer que quoy que la recherche en foit bien malaifée, j'en possede toutes les demonstrations parfaitement.

Soit le centre de la terre A, le grave E au point E, & le point N dans la superficie ou ailleurs plus éloipné du centre que le point E. Je ne dis pas, que le poids E pete moins estant en E, que s'il estoit en N, mais je dis que si le poids E est surjendu du point N par le filet N E, que la force étant au point N le retiendra plus aisement que s'il estoit plus proche de ladite force, & ce en la proportion que je vous ay assignée.

Je croy vous avoir futifamment expliqué ma penfée fur ce fujet. Pour la question des nombres dont vous me parlez, si vous m'en faites part, je tâchetay de la tesoudre : j'envoya il y a dèja long-temps la proposition des parties aliquotes à M. de Beaugnand avec la construction pour trouver infinis nombres de méme nature. S'il ne l'a pas perdue, il vous en faita part. Je vous prie de relire ma proposition des graves, & de m'en dire vôtre avis. Je suis, &c.

#### ቘቝቔ<del>ቝቔቝቔቝቔቝቔቝቔቝቔቝቔዀቔዀቔቝቔቝቔቝቔቝቔ</del>ቝቔቝቔ

Au R. P. Mersenne Minime.

Du a. Septembre 1636.

MON R. PERE,

La lettre dont vous me parlez dans vôtre derniere s'est sans doûte égarée, ear celle que je viens de recevoir est la seule qui m'est venué depuis cinq ou six semaines de vôtre parts sin le stijet est laquelle je vôts diray, que quand nous parlons d'un nombre composé de trois quarrez seulement, nous entendons un nombre, qui n'est ny quarré ny composé de deux quarrez; se c'est ainst que Diophante & tous ses interpretes l'entendent, lors qu'ils disent qu'un nombre composé de trois quarrés seulement en nombres entiers, ne peut jamais estre divisé en deux quarrés, non pas même en fractions. Autrement, & au sens que vous s'emblez donner à vôtre proposition, il n'y auroit que le seul nombre de trois qui sut composé de trois quarrez seulement en nombres entiers ; car premierement tout nombre est composé d'autant de quarrés entiers, qu'il a d'untés. Secondement vos nombres de 11. & 14. se trouvent composée chadun de 5, quarrez. Le premièr de 4. 4. 1. 1. 1. Le sécond de 4. 4. 4. 1. 1. que si vous entendez que le nombre que vous demandez soit composée de 3, quarrez seulement, & non pas de quarre,

en ce cas la question tient plus du hazard, que d'une conduite assurée, & si vous m'en envoyez la construction, peut-estre vous le fairay - je avouer. De sorte que j'avois satisfait à vôtre propolition, au sens de Diophante, qui semble estre le seul admissible en cette forte de questions. Or qu'un nombre composé de 3. quarrez seulement en nombres entiers, ne puisse jamais estre divisé en 2 quarrez, non pas même en fractions perfonne ne l'a jamais encore demontré, & c'est a quoy je travaille, & crois que j'en viendray à bout, cette connoissance est de grandissime usage, & il semble que nous n'ayons pas affez de principes pour en venir à bout, M. de Beaugrand est en cela de mon avis. Si je puis êtendre en ce point les bornes de l'Arithmetique, vous ne sçauriez croire les propositions merveilleusesque nous en tirerons. Pour la proposition Geostatique, elle est toute fondée sur ce principe seul, que de graves égaux joints par une ligne ferme & laissez en liberté se joindront au centre de la terre par le point qui divise également la ligne qui les unit, c'est à dire que ce point de division s'unira au centre de la terre: Messieurs de Pascal & de Roberval, aprés avoir reconnu que tout mon raisonnement eft fondé la deffus, & qu'accordant ce principe, ma proposition est sans difficulté, m'ontnié ce principe, que je prenois pour un axiome le plus clair & le plus évident qu'on peut demander, obligez-moy de me dire si vous estes de leur sentiment. Je l'ay pourtant démontré depuis peu par de nouveaux principes tirez des experiences qu'on ne me sçauroit contester, & je le leur envoyeray au plûtot. Je suis, &c.

# Lettre de Messieurs de Pascal & de Roberval à M.

Lettre de Messieurs de Pascal & de Roberval a M. de Fermat.

A Paris le 16. Aoust 1636.

## MONSIEUR,

Le principe que vous demandés pout la Geoflatique est, que si deux poids égaux sont joints par une ligne droite serme & de soy sans poids, & qu'étans ainsi disposte ils puissent descender librement, ils ne reposeront jamais jusqu'a ce que le milieu de la ligne ( qui est le centre de pesanteur des anciens ) s'unisse au centre commun des choses pesantes. Ce principe, lequel nous avons consideré il y à long-temps, ainsi qu'il vous a cuté mandé, paroit d'abord fort plaussible: mais quand il est question de principe, vous s'çavez quelles conditions luy sont requises pour estre receu: desquelles confisions, au principe dont il s'agit, sa principale manque; s'çavoir, que nous ignorons quelle est la cause radicale qui fait que les corps pesants descendent, & quelle est l'origine de leur pesanteur. Ce qui n'étant point en nôtre connoissance (comme il faut librement avoiter, & encecy, & quasif en toutes les autres choses physiques) il est évident qu'il nous est impossible de determiner, ce qui arrivéroit au centre ou les choses pesantes aspirent, ny aux autres heux hors la surface de la terre, sur laquelle, parceque nous y habitons, nous avons quelques experiences affez constantes, desquelles nous trions ces principes en vertu desquels nous raisonnons en la Mechaniqué.

La diverfité des opinions touchant l'origine de la pefanteur des corps, aucune defquelles n'a efté juiques icy ny demontrée ny convaincue de faufleté par demonfiration, eft un ample témoignage de l'ignorance humaine en ce point. La commune opinion est, que la pesanteur est une qualité qui reside dans le corps même qui tombe.

D'autres sont d'avis que la descente des corps procede de l'attraction d'un autre corps qui attire celuy qui descend, comme de la terre. Il y a une troisième opinion qui n'est pas hors de vray-semblance s'que c'est une attraction mutuelle entre les corps, cau-fée par un dess'in attre que ces corps ont de s'unir ensemble s comme il est évident au ser & à l'aimant, léquels sont tels, que si l'aimant est arresté, le fer ne l'étant pas, l'ira trouver; se si le ser est arresté, l'aimant est arresté, le fer ne l'étant pas, l'ira trouver; se si le s'approcheront reciproquement l'un de l'autre s'en sorte toutesois, que le plus sort des deux faira le moins de chemin.

Or de ces trois caufes possibles de la pesanteur ou des centres des corps, les confequênces sont différentes , particuliterement de la première & des deux autres , comme nous fairons voir en les examinant:

Car si la premiere est vraye, le sens commun nous dicte, qu'en quelque lieu que soit un corps pesant, prés ou loin du centre de la terre, il pesera toùjours également, ayant toûjours en soy la même qualité qui le fait peser, & en même degré. Le sens commun nous dicte aussi (posée cette même opinion premiere) qu'alors un corps reposera au centre commun des choses pesantes, quand les parties du corps qui seront de part & s'aurre du même centre, seront d'égale pesanteur, pour contrepeser l'une à l'aurre, sans considerer si elles sont peu ou beaucoup, également ou inégalement cloignées du centre commun.

Si cette premiere opinion est veritable, nous ne voyons point que le principe que vous demandez pour la Geostatique puisse subsister.

Car soint deux poids égaux A B joints ensemble par la ligne droite serme & de soy fans poids A B & foit C le point du milieu de la même ligne A B, & foint D, E, deux autres points tels quels dans ladite ligne entre les poids A & B, Vous demandez qu'on vous accorde que les poids A, B tombans librement avec leur ligne ne reposeront point jusqu'a ce que le point du milieu C s'unisse au centre commun des choses pefantes. Suivant cette premiere opinion nous accordons, que si le point C est uny au centre des choses pelantes, le composé des poids A B demeurera immobile veritablement. Mais il nous semble aussi que si le point D ou E convient avec le même centre commun des choses pesantes, combien que l'un des poids en soit plus proche que l'autre, ils contrepeseront encore & demeureront en equilibre : puisque ( pour nous servir de vos propres termes) ces deux poids sont égaux, & ont tous deux méme inclination de s'unir au même centre commun des choses pesantes, & l'un n'a aucun avantage sur l'autre pour le déplacer de son lieu. Et ne sert de rien d'alleguer le centre de pefanteur du corps AB, lequel centre selon les anciens est au milieu C; car if n'a pas esté demontré que le point C soit le centre de pesanteur du composé A B sinon lors que la descente des corps se fait naturellement par des lignes paralleles, ce qui est contre vos suppositions & les notres & contre la verité, & méme nous ne vo. yons pas qu'aucun corps, horfinis la Sphere, ait un centre de pefantent, posée la definition de ce centre selon Pappus & les autres Autheurs: & quand il y en auroit un en chaque corps, il ne paroit pas ( & n'ajamais esté demontré ) que ce seroit ce point . la par lequel le corps s'uniroit au centre des choses pesantes : méme cela , pour les raifons precedentes repugne à nôtre commune connoissance en plusieurs figures, comme en la seconde des deux figures suivantes. En tout cas nous ne voyons point que ce centre de pesanteur des anciens doive estre consideré autre part qu'aux poids qui font pendus ou foutenus hors du lieu auquel ils aspirent.

Quand à la comparaison qui vous a esté faite d'un levier horizontal, lequel estant pressé horizontalement aux deux bouts par deux forces on puissances égales, demeure en l'estat qu'il est : elle vous semble entierement pareille au levier precedent. A B

(puis que vous le voulez appeller ainfi, ) d'autant que ces poids ne pressent le levier que par la sorce ou puissance qu'ils ont de se porter vers leur centre commun. Comme si le levier horizontal est A B, & les forces ou puissances égales A & B pressans horizontalement le levier pour se porter à un certain point commun C, auquel elles aspirent, & lequel est posé également ou inégalement entre les mémes puissances dans la ligne A B. Ces sorces pressans également le levier, se resistence l'une à l'autre selon notre sens encore meme que l'une comme A, sut plus proche que l'autre du point commun auquel toutes deux aspirent. Et quand le levier ne seroit pas horisontal, mais en telle autre position que l'on voudra, estant consideré de soy sans poids, & toutes les autres choses comme auparavant, le méme effet s'ensaivra selon notre jugement.

Nous adjoutetons icy ce que nous peníons suivant cette premiere opinion, de deux poids qui seroint inégaux joints comme dessus à une ligne droite serme & de soy sans

poids.

Soint donc deux poids inégaux A & B, desquels A soit le moindre, & soit A B la ligne ferme qui les joint, dans laquelle le point C soit le centre de pesanteur du composé des corps A B, selon les anciens; ce point C ne sera pas au milieu de la ligne A B. Si donc on met le composé des poids A B, de sorte que le point C convienne au centre commun des choses pesantes, nous ne pouvons croire que ce composé demeurera en cét estat, le poids A estant entierement d'une part du centre, des choses pesantes, & le poids B entierement de l'autre part. Mais il nous semble que le plus grand poids B doit s'approcher du même centre des choses pesantes, se le poids B entierement de l'autre part. Mais il nous semble que le plus grand poids B soit au delà dudit centre vers A comme la partie D, en sorte que cette partie D avec tout le poids A estant d'une même part, soit de même pesanteur que la partie E restante de l'autre part.

Si la seconde opinion touchant la cause de la descente des poids est veritable, voi-

cy les consequences qu'on en peut tirer seson nôtre jugement.

Soit le corps attirant A B C D spherique duquel le centre solt H3 & que la vertu d'attraction soit également épandue par toutes les parties du même corps, en sorte que chacune selon se pussance, tire à soy le corps attiré, ainsi que supposent les Auteurs de cette opinion.

Sur cette position, le sens commun nous diéte que les distances & autres conditions estant parcilles, les parties égales du corps attirant, attireront également, & les inéga-

les, inégalement,

Soit donc le corps attiré L, consideré premierement hors le corps attirant en A. soit même la ligne droite AH, à laquelle soit un plan perpendiculaire EHD, coupant le corps ABCD en deux parties égales, & partant d'égale vertu. Soint aussi dans la ligne AH, pris tant de points que l'on voudra, comme KI, par lesquels sont menez des plans FIC, GKB paralleles au plan EHD coupans le corps attirant ABCD en parties inégales, & partant d'inégale vertu. Alors le corps Lestant en A, sera attiré vers H par la vertu entière de tout le corps ABCD; & lechemin estant libre, il viendra en K ou étànt il sera attiré vers H par la plus grande & sorte partie BDEG, & contretire vers A par la plus petite & plus soible partie BAG. Il en ferade méme quand il sera parvenu en 1, ou il sera moins attiré que quand il seroit en K ou en A, toutefois il sera toûjours coutraint de s'approchet du centre H, tant qu'il y soit venu : mais la partie qui attire diminuant toujours, & celle qui contetire s'augmentant epûjours il sera continitéllement attiré avec moins de vertu, jusqu'a ce qu'estant arrivé en H, il sera également attiré de toutes parts, & demeurera en cet estat.

 Si certe position est vraye, il est facile de voir, asse le corps L pesera d'autant moins qu'il séra plus proche du centre H ; mais cetté diminution ne sera pas en la raison des lignes H A, H K, H I, ce que vous connoitrez, en le considerant sans autre explication.

Si la troisième opinion de la descente des corps est veritable les conclusions que l'on

en peut tirer sont les mêmes, ou fort approchantes de celles que nous avons tirées de la seconde opinion.

Puis donc que de ces trois causes possibles de la pesanteur, nous ne sçavons quelle est la vraye, & que méme nous ne sommes pas assurez que ce soit l'une d'elles, se pouvant faire que la vraye cause soit composée des deux autres, ou que c'en soit une toute autre, de laquelle on tireroit des consequences toutes differentes, il nous semble que nous ne pouvons poser d'autres principes pour raisonner en cette matiere, que ceux

desquels l'experience assistée d'un bon jugement nous a rendus certains.

Pour ces considerations dans nos conferences de Mechanique nous appellons des poids égaux ou inégaux, ceux qui ont égale ou inégale puissance de se porter vers le centre commun des choses pesantes, & nous entendons un même corps avoir un méme poids quand il a toûjours cette méme puissance : que si cette puissance augmente ou diminüe, alors, quoy que ce soit le même corps, nous ne le considerons plus comme le même poids. Or que cela arrive ou non aux corps qui s'éloignent ou s'approchent du centre commun des choses pesantes, c'est chose que nous desirerions bien de sçavoir : mais ne trouvans rien qui nous satisfasse sur ce sujet, nous laissons cette question indecise, raisonnans seulement sur ce que les anciens & nous avons peu découvrir de vray julqu'a maintenant.

Voyla ce que nous avons à vous dire pour le present touchant vôtre principe de la Geostatique, laissans à part beaucoup d'autres doutes pour éviter prolixité de discours.

Quant à la nouvelle proportion des Angles que vous mettez en avant; afin de la demontrer, vous supposez deux principes, desquels le premier est vray: mais le secondest si éloigné d'estre vray, qu'il y a des cas ou il arrive tout le contraire de ce que

vous demandez qu'on vous accorde pour vray:

Le premier est tel. Soit A le centre commun des choses pesantes ; l'appuy du levier N; & du centre A intervalle A N, soit décrite une portion de circonference telle quel le C NB, pourveu que l'arc C N soit égal à l'arc N B; & soit considerée la circonference CNB, comme une balance ou un levier de soy sans poids, qui se remue librement à l'entour de l'appuy N, foint aussi des poids égaux posez en C & B. Vous supposez que ces poids fairont equilibre estans balancez sur le point N.Et il semble que tacirement vous supposez encore l'équilibre quand les bras du levier NC & NB seroint des lignes droites pourveu que les extremitez C & B soint également éloignées du centre A, & les lignes NC & NB, foûtendantes ou cordes en effet ou en puissance d'arcs égaux NC, NB.

Toutes ces choses sont vrayes en generals mais nous ne les croyons telles que pour les

avoir démontrées par des principes qui nous sont plus clairs & plus connus.

Toutefois en particulier il y a une distinction à faire, laquelle est de grande consideration. Sçavoir que quand les arcs N C & N B sont chacun moindre qu'un quart de circonference, le levier C NB, chargé des poids C & B pese sur l'appuy N, poussant vers le centre A pour s'en approcher. Mais quand les arcs CN, NB font chacun un quart de circonference, le levier C N B chargé des poids C, B ne pese nullement sur l'appuy N, d'autant que les poids sont diametralement opposez ; & partant le levier demeurera de même sans appuy qu'avec un appuy. Finalement quand les arcs égaux NC, NB sont chacun plus grand qu'un quart de circonference, le levier CNB chargé des poids égaux C, B pele sur l'appuy N poussant vers P, pour s'éloigner du centre A.

Cette distinction estant vraye comme elle est, vostre second principe ne peut subsi-

ster, ce qui paroîtra affez par l'examen d'iceluy.

Vostre second principe est tel. Soit A le centre commun des choses pesantes; la balance ou le levier E F B CD, dont l'appuy est D. Soit posé un poids comme B, tout entier au point B pesant de toute sa puissance sur l'appuy B. Ou bien soit divisé le poids B en parties égales EFBCD, lesquelles soint posées sur le levier aux points E, F, B, C,D; êtans les arcs EF, FB, BC, CD égaux, & tout l'arc EFBCD décrit alentour du centre A; vous supposéz que le poids B mistout entrer au point B pecera de méme sur l'appuy B, qu'oftant posé par parties égales aux points EFBCD. Cela est tellement éloigné du vray, que quelques les poids B, ainsi posé par parties sur le levier ne pesera plus du tout sur l'appuy B squelques is au lieu de peser sur l'appuy B pour tiere le levier vers A, il pesera tout au contraire sur le même appuy B pour éloigner le levier de A. Et toutefois estant ramassé tout entier au point B, il pesera tous jours de toute sa force sur l'appuy B, pour emporter le levier vers A. Et generalement estant divisé & cétendu il pesera toujours moins sur l'appuy, qu'estant ramassé au point B, & vous supposéz qu'espeire & divisé il pese toùjours de méme.

Toutes ces choses sont demontrées en suite de nos principes & nous vous en expliquerons les principaux cas que vous connoistrez veritables sans aucune demonstration.

Soit derechef à le centre commun des choses pesantes, alentour duquel soit décrit le levier C B D qui soit de soy sans poids, a prolongé tant que de besoin : & soit B le point de l'appuy auquel si un poids est posé, nous demeureus d'accord avec vous qu'il peser a de toute sa puissance sur l'appuy B, lequel appuy s'il n'est assez for tompra, & le poids s'en ira avec son levier jusques au centre A. Maintenant soit divisé le poids premierement en deux parties égales : & ayant pris les ares B C & C D chacun d'un quart de circonference, afin que tout l'are C B D soit une demie circonscrence soit posée une moitié du poids en D, l'autre en C s lors ces deux poids C & D pesans vers A ne saitont point d'autre effer sur le levier C B D, sinon qu'ils le preservoir également par les deux extrainitez C & D pour le courber. Supposant donc qu'il est assez roite pour ne pas plier s'ils demeureront sur se levier de meme que s'ils étoient attachez aux bouts du d'amettre D A C sans qu'il soit besoin de l'appuy B sur lequelle levier chargé de ses deux poids ne fait aucun essent de l'appuy s'era osté, le tout demeurera de méme ou avec l'appuy, ce qui est assez de méme ou avec l'appuy, ce qui est assez de méme ou avec l'appuy, ce qui est assez de méme ou avec l'appuy, ce qui est assez de méme ou avec l'appuy, ce qui est assez de méme ou avec l'appuy, ce qui est assez de méme ou avec l'appuy ce qui est assez de méme ou avec l'appuy ce qui est assez de méme ou avec l'appuy , ce qui est assez de la pour se contre de la courbe de méme ou avec l'appuy est accerdance de méme ou avec l'appuy es contre de méme ou avec l'appuy est de se courbe de l'appus est accerdance de la courbe de l'appus l'era osté, le tout demeurera de méme ou avec l'appuy est courbe de l'appus l'era osté, le tout demeurera de méme ou avec l'appus est accerdance de méme ou avec l'appus est accerdance de la peur le courbe de l'appus est accerdance de l'appus est accerdance de la peur le courbe de l'appus es de la courbe de l'appus est accerdance de la courbe de l'appus

Que si le poids est divisé en plus de deux parties égales, & qu'estant estendu sur des portions égales du levier, deux d'icelles parties se rencontrent aux points C, D, & les autres dans l'espace C B D ; alors écelles qui sexon en C & D ne chargeront point l'appuy B ; quant aux autres, elles le chargeront, mais d'autant moins que plus elles approcheront des points C D, ausquels sinit la charge : ainsi il s'en saudra beaucoup que routes ensemble étenduës chargent autant l'appuy que lors qu'elles sont ramassées en B : elles ne

petent donc pas de méme.

Davantage soint peis les arcs égaux B C & B D chacun plus grand qu'un quart de circonscrence, & soit imaginée la ligne droite C D; puis estant divisé le poids en deux parties égales seulement, soint attachées l'une en C, & l'autre en D; adors il est clair que le levier chargé des poids C, D, pesera sur l'appuy B s mais ces seratout au contraire, que si les deux poids estoint ramasse en B; eag si l'appuy n'est pas assez soratout au contraire, que poids emportans le levier, que nous supposons estre de soy sans poids, ne cesseront de mouvoir tant que la ligne droite C D soit venue au point A, le levier estant monté en partie au dessus des vers P, au lieu de s'abaisser vers A comme il arriveroit si les poids estans sansassez en B, avoint rempu l'appuy. Voyez quelle difference.

Enfin foit de levier comme auparavant, auquel foiat des quatts de circonférence B C, B D, & de part & d'autre du poiat C foint pris des arcs égaux C G, C E chacun moindre qu'un quart. De méme de part & d'autre du poiat D foint pris les arcs égaux entre eux & aux precedents D H, D F, tous commensurables au quart. Soit ausii dinisé tout l'arc E B F en tant de parties égales que l'on voudra, en forte que les points E, C, G, B, H, D, F, foint du nombre de ceux qui font la division, & foit divisé le poids en autant de parties égales que l'arc E B F, lefquelles parties de pouts soint posées sur les parties de la division du levier : alors les poids qui se trouveront posez sur les arcs E C & F D déchargeront autant l'appuy B qu'il étoit chargé par ceux des arcs C G, D H:

~ ...

DH: partant tous ceux qui seront sur les arcs EG&FH ne chargerontpoint l'appuy B, lequel, par ce moyen ne sera chargé que par ceux qui seront sur l'arc GBH, & sientre BG&BH iln'y a aucun poids (ce qui arrivera quand ces arcs BG&BH ne fairont chacun qu'une partie de la sussitie division du levier) alors l'appuy B sera entirerment déchargé. Voyés donc combien il y a de difference entre les poids ramassez en B,& étendus par parties sur le levier EBF, voyez aussi qu'un même poids divisé par parties, & étendu sur le levier, pese d'autant moins sur l'appuy B que plus grande est la portion qu'il occupe de la circonserence décrite alentour du point A centre commun des choses pesantes.

Cette derniere consideration pourroit bien estre cause qu'un méme corps peseroit moins, plus proche que plus éloigné du centre commun des choses pesantes : mais la proportion de ces pesanteurs ne seroit nullement pareille à celle des distances; & seroit proportion de ces pesanteurs ne seroit nullement pareille à celle des distances; & seroit proportion de ces pesanteurs ne seroit nullement pareille à celle des distances; & seroit proportion de ces pesanteurs ne seroit pareil proportion de ces pesanteurs ne seroit pareil proportion de ces pesanteurs ne seroit proportion de ces pesanteurs ne seroit pareil proportion de ces pesanteurs ne seroit proportion de ces pesanteurs ne

peut-estre tres difficile à examiner.

Maintenant pour venir à vôtre demonstration. Soit le levier GIR, duquel l'appuy foit I, & que les extremitez G, R & l'appuy I foint également éloignez de A centre commun des choses pesantes, alentour duquel soit imaginée la portion de circonference GIR, & soit fait que comme l'arc GI est à l'arc IR, ainsi le poids R soit au poids G. Vous dites que le levier chargé des poids G R demeurera en equilibre sur son appuy I. Quant à la demonstration, vous supposez qu'elle est facile en consequence de vos deux principes precedens. Et de fait si ces principes estoint vrais, il ne resteroit aucune difficulté, & la chose se pourroit conclurre ainsi. Soit faite la preparation suivant la methode d'Archimede, en sorte que les arcs R Q, R M soint égaux, tant entre-eux qu'a l'arc I G; & les arcs GB, G M égaux, tant entre-eux qu'a l'arc I R. Et soit estendu le poids Régalement depuis Q jusques en M, & le poids G aussi également depuis M jusques en B; ainfi les deux poids G R feront également étendus, fur tout l'arc B G I M R Q. lequel arc fera quelquefois moindre que la circonference entiere, quelquefois égal à icelle, & quelquefois plus grand. Et d'autant que les portions IB, IQ font égales, le levier BGIRQ demeurera en equilibre, par le premier principe fur l'appuy r. Mais le poids G étendu depuis B iusques en M pese de même qu'estant ramassé au point G, par le second principe : & par le même principe, le poids R posé de même cstant étendu depuis M jusques en Q, qu'estant ramassé au point R. Partant puis que ces deux poids chans ramassez en G & en R pesent de meme sur le levier, qu'estans étendus, & qu'estans étendus ils font equilibre sur le levier; ils fairont encore equilibre estans ramassez en G & en R.

En ce tte demonstration tout ce qui est fondé sur le second principe, reçoit les mémes difficultez que le principe même : & partant la conclusion ne s'ensuit point que

les poids G R, fassent equilibre sur le levier GIR.

Nous pouvons nous contenter de ce que dessus, croyans que vous serez satisfait: mais nous vous prions de considerer encore deux instances dont la premiere est telle.

Au levier GIR foit l'angle GIR droit, & partant l'arc GIR, une demie circonference décrite autour de A centre commun des choses pesantes. Sil on posè l'arc GI, moindre que l'arc IR, par exemple que GI soir le tiers de IR & le poids R de 20, invres i ll faudroit donc en G 60. liures selon vous, pour faire equilibre sur le levier GIR appuyé au point I, & toutefois si vous mettez des poids égaux en G & en R, ils seront diametralement opposez, & partant par le principe de la Geostatique au cas dudit principe, accordé par vous & par nous, les dits poids égaux fairont encore equilibre comme s'ils pesoint sur les extremitez du diametre GR vers le centre A: & quand il y a une fois equilibre, pour peu que l'on augmente ou diminuie l'un des poids l'equilibre se perd. Voyez comme cela se peut accorder avec votre position.

La seconde instance est telle. Soit A le centre commun des choses pesantes à l'entour duquel soit la circonference GIR, l'appuy du levier I, & les bras IG, IR desquels GI

foir le moindre; & foir prolongée la ligne droite I A tant qu'elle rencontre la circonference en B. Partant felon vous , il faudra en G un plus grand poids qu'en R. Et fi on prend l'arc I C plus grand que I R., mettant en C le méme poids qui eltot en R, il faudra en G un plus grand poids qu'auparavant pour faire l'equilibre. De méme prenant l'arc I D, encore plus grand que I C,& faifant I D effre le bras du levier, & mettant en D le méme poids qui eltoit en C, il faudra encore augmenter le poids G. Ainfi plus le bras du levier qui est en la circonference I R B, aboutira prés du point B, estant chargé du méme poids, plus il faudra en G un grand poids pour contrepescr. Et selon le fens commun par le raisonnement ordinaire, le bras du levier estant la ligne droite I B chargé comme dessus, il faudroit en G le plus grand poids. Et toutesois alors le poids qui fert en B, pesant vers A fairoit tout son effort sur la roideur du bras B I, & le moinate poids qui feroit en G fairoit balancer le bras I B vers D: & pour peu quele poids qui fera en G faise balancer le bras I B vers D: & pour peu quele poids qui fera en G faise balancer le bras I B avec s'on poids, vers D (cequi est facile à démontrer) alors encore que tant G que B fortent hors la circonfetence, on conclutra quelque chofe de choquant de vôtre position.

Enfin, Monfieur, parceque l'experience de ce que dessus, ne se peut faire par les hommes, des poids à l'égard de leur centre naturel; si vous voulez prendre la peine de la faire alentour d'un centre artificiel, supposant pour levier un petit cercle artificiel, au lieu du grand cercle naturel, & des puissances qui agissen ou aspirent vers le certe du petit cercle au lieu des poids qui tendent vers le centre du grand, vous trouve-

rez que l'experience est du tout conforme à ce raisonnement.

Si vous avez agreable de continuer nos communications fur de fujet ou fur celuy de la Geometrie en laquelle nous sçavons que vous excellez entre tous ceux de ce temps; nous tâcherons à vous donner contentement: & ce que nous vous proposerons ne ser a point par forme de questions, car nous en envoyerons les demonstrations en même temps pour en avoir vostre jugement. Vous nous obligerez aussi de nous faire part de vos pensées. Nous sommes, &c.

### Lettre de M. de Fermat à Messieurs de Pascal & de Roberval.

Du 23. Aoust 1636.

Messieurs,

J'ay leu avec grand soin le jugement qu'il vous a plû me donner des propositions que j'avois envoyées à M.de Carcavi, & comme j'ay reconnu la sermeté de vôtre raisonnement jointe avec une grande & prosonde connoissance de cette matiere, j'ay aussi crû que vous ne trouveriez pas mauvaise ma replique que je fairay en peu de mots, & que peut-estre je tierray à ce coup de vous le consentement que vous n'avez pas voulu m'accorder d'abord, & je ne pense pas avoir besoin de m'excuser des erreurs qu'il vous a semblé que j'avois commise, à quoy quand je ne répondrois que par la hâte que j'eus décrire à M.de Roberval, lequel j'avois prié de suppleér ce qui ne seroit pas expliqué affez au long, j'aurois peut-estre suffisamment satisfait; mais pourtant je vous declare que je n'ay jamais crû parler que du levier moindre que ledemi-cercle, & si j'ay obmis de l'éctrire, ma figure qui n'en representoit que celuy-là reparoit asse ce manquement, pussque je n'avois pas seulement eu le temps d'écrire la demonstration de ma proposition sur madite figure, que si lelevier est plus grand que le demy cercle j'ajostretay à la fin dece discours la proportion qu'il doit garder. Il me semble que j'en ay afsêt adit pour répondre à la plus forte des objections que vous avez saites contre mon second levier.

l'autre qui combat mon second principea esté preveüe par moy, & je vous avoüeray que quoy que ce second principe soit manistestement sux, & qu'il choque monsentiment sur le fait du premier levier, je l'avois pourtant industricusement, & à dessein mis dans ma lettre, afin de vous faire accorder qu'un grave pese moins, plus il approche du centre de la terre, ou en me niant cette verité vous obliger d'accorder celle de mon second levier. Monsieur de Carcavi à qui je l'avois écrit quelque temps auparavant que de recevoir vos lettres vous le teméginera sans doute, & j'en ay tiré du moins le prosit que vous m'avez accordé qu'un grave pese moins plus il approche du centre, quoy qu'il soit mal-aisé de determiner la proportion de la difference de ces poids 3 je me contente d'avoir dit ce peu de mots par avance, & viens à la demonstration de mon second levier, aprés vous avoir assuré que jamais homme du monde ne se portera avec plus de bonne soy & d'ingenuité que moy à avoüer les veritez que j'auray reconnuès, & que je croy ma proposition tellement vraye, que l'ayant souvent considérée de divers biais & à diverse reprises, je n'ay jamais peu en doûter.

Voicy les vrais principes de ma demonstration.

Axioma 1. Si grave quiescens ab aliquo puncto suspendatur, gravitabit super lineam rectam punctum suspensionis & centrum terra conjungentem.

Patet axiomatis veritas quia aliter gravenon quiesceret. Axioma 2, in vecte circulari cujus dimidium punctum suspensionis si ex utraque parte in punctis æqualium sectionum gravia æqualia collocentur, corpus ex omnibus illis gravibus compositum & à

medio illo puncto suspensum quiescet.

Axioma 3, in vecte circulari semícirculo minori cujus centrum est centrum terræ ( hoc enim in nostro vecte semper intelligendum) si punchum suspensioni inæqualiter vectem dividat, & cu turaque parte in punchis æqualium sectionum gravia æqualia collocentur, non manchit corpus ex omnibus illis gravibus compositum sed inclinabitur vectis ex parte majoris portionis; hoc patet etiam ex vestris positionibus, cum; enim totus vectis sit semicirculo minor, sinus minoris portionis crit minor sinu majoris portionis, sideoque non negabitis inclinationem seri ex parte majoris portionis.

His suppositis exponatur sigura continens vectem DEG, & perseiantur resiqua juxta præparationem Archimedeam, grave in D dispositum per partes æquales in portiones BC, CD, DE, EF, gravitat super rectam DN, nam suspensitus
puncto D, per secundum axioma quiescit, ergo per primum gravitat super DN, sigitur
sive torum sit in D, sive dispositum per partes æquales in portiones BC, CD, DE, EF,
semper super eamdem rectam DN gravitat, similiter grave in G, sive totum sit in G,
sive per partes æquales FG, GH, sliponatur semper super eamdem rectam GN gravitabit, cum autem gravia per partes æquales BC, CD, DE, EF, FG, GH disposita sint æqualia, gravitabit aggregatum totius gravis super rectam EN, ergo patet
conclusso, aut per deductionem ad absurdum inde facilisme derivatur ope; axiomatis.

Eadem certò erat Archimedis tatiocinatio, nam rectæ B.D., centrum gravitatis verbigratià in C confituit ut probet gravia aqualia in punctis B.D., fuper rectam C.N gravitate, quod ille fupponit cum in librà tantum D.E.F. hoc verum sir qua ad rectam E.N., est perpendicularis, in reliquis falsum, quia ad angulos inæquales à rectis à centro tertæ secantur, in nostro autem vech hac difficultas non occurrit cum semper à in quocumque puncto rectæ à centro tertæ cum normaliter secent. Sit libra D.C.B., centrum tertæ A, centrum libræ C., compleatur circulus centro C intervallo C.B., descriptus & D.E.A., B.A., C.F.A., jungantur, jungatur & C.E., ponantur in punctis B.&.D., pondera æqualia & sit angulus ad C.D., majot angulo A.C.B., aio libram à puncto C, suspensan ad partes B inclinari idque per supposita ab Archimede:pondus à puncto D ad punctum -E, transferatur ex Archimede, idem est ac si pondus esser in puncto D, quia ponitur in recta, punctum D,& centrum terræ conjungente, si ligitur intelligatur recta C.E., pondus in Eretinere, manebunt ex Archimede brachia C.E.& C.B., cum ponantur manere C.B.& C.D.

igitur anguli E C F, F C B, erunt aqualestriangulum enim aquicture in rujus extremis aqualia pondera collocantur, movetur (emper donce perpendicularis horizontis, hoc est recta verticem & centrum terra conjungens angulum ad verticem bisecet, quod experientia testatur : Angulus autem E C B duplus est anguli ad D, ergo angulus F C B, angulo D est aqualis , parallelar igitur erunt C A & D A, quod est abiurdum, non ergo quiescit libra, sed ad partes B inclinatur quia angulus B C F, major est angulo E C F, ut patet. Voilà en peu de mots ma replique pour læsteond levier, laquelle jeusse pleus estendue si le temps me le permettoir , que si le levier est plus grand que le demi-cercle comme C A B duquel le point de suspension est A, les extremitez C B, alors le levier ne soutiendra plus , mais sera presse en haut par ces deux poids, de sorte qu'il faut prendre la proportion reciproque des deux angles CND , D NB, apres avoir prolongé la ligne A N , la demonstration en est aussi aisse que celle du premier cas.

Pour le premier levier, soit le centre de la lettre B, les poids égaux A, & C, & la ligne B C plus grande que B A. Si vous m'accordez que ce poids en C pese plus qu'en A (quoy que vous estimiez qu'il soit mal-aisé d'en determiner la proportion) mes affiires sont saites; Car il descendra donc, & la méme raison ayant toûjours lieu jusques à ce que la ligne C B soit égale à B A, il ne s'arrestera pas plûtôt: & que cela se faise

par attraction ou autrement, la chose est indifferente.

Toutefois je vous puis assurer que je puis prouver cette mesme proposition par des experiences que vous ne sçauriez contester, & que je vous envoyeray au long dés que la commodité me le permettra, cependant voicy une de mes propositions Geometri-

ques, puis qu'il semble que vous ayez desiré d'en voir.

Sit Parabola A B, cujus vertex A & circa rectam D A stabilem figura D A B circumvertatur, describetur conois parabolicus Archimedæus cujus proportio ad conum cjusdem bass & verticis erit sesquialteras quod si circa stabilem D B sigura D A B circumvertatur, siet novus conois cujus proportio ad conum cjussem bass & verticis quærebatur, cam nos esse ut 8, ad 5, demonstravimus, nec res vacabat difficultate. Imò & centrum gravitatis cjussem conoidis invenimus.

J'ay trouvé beaucoup d'autres propositions geometriques, comme la restitution de toutes les propositions de locis planis, & autres, mais ce que j'estime plus que tout le reste est une methode pour determiner toutes sortes de problemes plans ou solides, par le moyen de laquelle je trouve l'invention maximax & minima: in omnibus omnino problematibus, & ce par une equation aussi siffe que celles de l'analyse ordinairesil y a infinies questions que je n'aurois jamais peu resoudet s'ans cela, comme les deux suivantes que vous pouvez eslayer si vous voulez.

Datz Spharz inscribere conum omnium inscribendorum ambitu maximum.

Datz Spharæ inscribere Cylindrum omnium inscribendorum ambitu maximum. J'entens per ambitum, non seulement superficies conicas & cylindricas, mais lecircuit entier compris au cone du cercle de la base & de la superficie conique, & au cylindre des deux cercles des bases & de la superficie cylindrique.

, Il semble que ces deux questions sont necessaires pour une plus grande connoissan-

ce des figures isoperimetres.

Cette methode ne sert pas seulement à ces questions, mais à beaucoup d'autres, & pour les nombres & pour les quantitez. Vous m'obligerez infiniment de me saire part des productions de vostre esprit, & de me croire, &c.

## A Monsieur de Roberval Professeur aux Mathematiques

A Monsieur de Roberval Professeur aux Mathematiques à Paris.

#### Monsieur,

A pres vous avoir remercié de la faveur que vous m'avez faite, & de la peine que vous avez prife, je répondray en peu de mots aux objections que j'ay trouvé dans vôtre Lettre. & ce fans aucun efprit de dispute, & pour vous faire seulement approuver

la verité de, mes propositions.

La premiere objection consiste en ce que vous ne voulez pas accorder que le mitan d'une ligne qui conjoint deux poids égaux descendans librement s'aille unir au centre du monde; en quay certes il me semble que vous faites tort à la lumiere naturelle &c aux premiers principes : car puis que ces deux poids sont égaux, & qu'ils ont tous deux même inclination pour s'unir au centre du monde s'ils fiestoient pas empéchez, il est clair qu'ils y approcheront tous deux également, autrement ayant supposé les poids égaux & les inclinations au centre égales, vous admettriez neantmoins plus de resistance d'un costé, ce qui seroit absurde, & n'importe d'alleguer un levier horizontal, lequel'estant pressé par deux forces égales aux deux bouts horizontalement, demeure neantmoins en l'estat qu'il est, quoy que l'appuy qui est au dessoûs le divise en parties inégales, car au cas de ma propolition, la verité de mon principe depend de ce que les deux poids ou puissances, ont naturellement inclination au centre de la terre, & tendent là; & c'est pourquoy n'ayant point d'avantage l'un sur l'autre ils s'y approchent tous deux également ; mais en l'espece du levier horizontal les deux puissances des extremitez n'ont aucune inclination naturelle à l'appuy, mais à s'approcher seulement, & ainsi l'appuy ne doit étre non plus consideré que s'il n'estoit point, outre que jamais perfonne n'a doûté que le centre d'un grave ne s'unit au centre de la terre s'il n'estoit empéché : or deux graves joints par une ligne qui conjoint leurs centres de gravité ne sont censez constituer qu'un seul grave, duquel le centre de gravité est au mitan de la ligne qui les conjoint; quelle raison donc de croire qu'il s'arreste ailleurs, que lors que son centre fera uny à celuy de la terre ? soint les deux poids égaux A & B joints par la ligne A B, le centre de la terre C, qu'on laisse cheoir librement les poids A & B, ers que le poids B fera au centre C, on ne peut pas dire qu'il s'arreste ; parce que les poids Angravitat super B, & destruit æquilibrium ; où commencera donc le levier A B de s'arrester ? vous ne scauriez trouver le commancement de son repos en un point plutôt qu'en l'autre, si ce n'est au mitan, parce qu'il se trouve pour lors également contrebalancé de tous côtez, je ne sçay si ces raisons seront capables de vous faire changer d'avis, mais vous me permettrez bien de vous dire que vous trouverez peu de gens qui suivent vôtre opinion, & qui ne m'accordent ce principe : c'est pourquoy je vous conjure de me dire nettement ce qu'il vous en semble.

La deuxiéme objection est contre la nouvelle proportion des angles que j'ay découverte, contre laquelle pourtant vous n'avez rien dit de precis, mais seulement que vous avez démonstré que la proportion reciproque des poids doit estre expliquée non pas par les angles, mais par les sinus de ces angles. Voicy la démonstration de ma proposition de laquelle vous verrez aisement par consequent celle de toutes celles que

vous avez veiles dans l'écrit que j'envoya à Monsieur de Carcavi.

Sit centrum terræ A, vectis C N B, portio circuli centro A intervallo A N deferiph C N, C B æquales circumferentæ & in punctis C B æqualia pondera, supponimus vectem C B a puncto N suspensium manere idemque accidere si gravia

aqualia in quibuslibet punctis brachiorum CN, NB collocentur, modò hujusmodi puncta ex utraque parte aqualiter à puncto N diftent neque enim destruent, aquilibrium pondera æqualia à centro terræ & à centro vectis five libræ æqualiter distantia. fit centrum terra A, vectis sive libra EFBCD, ut supra centrum sive medium libra punctum B, collocetur pondus B, in puncto B, aut diviso pondere B, in partes aquales EFBCD, collocentur ex partes in punctis EFBCD, & fint intervalla EF, FB, BC, CD, æqualia, supponimus pondus B, in puncto B collocatum & à puncto B, suspensum idem ponderare ac partes EFBCD simul sumptæ in veche collocata & ab codem puncto B suspensa, illud nempe accidit quia propter circulum EFBCD, partes ponderis B, eamdem semper servant distantiam à centro terræ ac pondus ipsum integrum B,quod non animadvertisse & descensus gravium parallelos suppofuille errorem peperit Archimedæum. His suppositis propositionem nostram demonstramus & cum tantum casum in quo tum vectis centrum, tum extrema zqualiter à centro terræ distant, quia hic casus veritatem prioris vectis Geostatici non supponit, de qua videris ambigerestit vectis F H, in cujus centrum H, extrema F,& M, in eadem quo punctum H,à terræ centro distantia, centro A, intervallo AH, describatur portio circuli FH M, vectis extrema committens & fit grave in F, ad grave in M, in proportione reciproca circumferentia M G,ad circumferentiam H A, aio vectem H F M, à puncto H, suspensum manfürum & æquilibrium constituturum,hanc autem proportionem eamdem esse quæ angulorum ad centrum A, paret ex constructione & duobus axiomatibus pracedentibus facillimè theorema concludes.

La hâte du Courrier me fait finir là, parce que je ne doûte pas que vous ne puisfiez voir la conclusion avec un peu de meditation.

Au reste je vous puis assure que le Livre qu'il vous a plû m'envoyer est ce que j'ay veu de plus ingenieux sur cette matiere, mais si mes propositions sont vrayes, dequoy peut-être vous ne doûterez pas toûjours, vous m'accorderez que ce mouvement sur les plans inclinez se peut prouver encore plus precisement, ce n'est pas que je n'estime autant que je dois vôtre invention; Mais et que le Chancellier Bacon a dit est bien vray, multi pertransibunt, & augebitur scientia. Je suis, &c,

### A Monsieur de Roberval Professeur aux Mathematiques à Paris.

Du 16. Septembre 1636.

### Monsieur,

Je me trouvay ces jours passez à la campagne lors que je rêpondis à vostre écrit, que j'avois pourtant laisse en cette Ville. Depuis mon retout je l'ay consideré plus exactement, & vous envoye la réponse plus precise à tous ses points concernant le premier levier. Si vous ne goûtez pas mes raisons sur le second, vous m'obligerez beaucoup de m'envoyer la démonstration de vostre proposition suivant l'opinion où vous estes, que les graves gardent la proportion reciproque des perpendiculaires tirées du centre du levier sur les pendans, & de laquelle je doûteray tosjiours jusques à ce que je l'auray veix. Je vous puis pourtant affeurer que je ne sçaurois démordre encore de la mienne, & qu'il me semble que vous ne sçauriez démonstre la vostre, au moins par les prinne, & qu'il me semble que vous ne sçauriez démonstre la vostre, au moins par les prinne.

cipes que nous connoissons, permettez moy de changet de matiere, & de vous demander la demonstration de cette proposition que j'advoüe franchément que je n'ay encore seu trouver, quoy que je sois asseuré qu'elle est vraye.

Summa quadratorum à duabus rectis rationalibus longitudine commensurabilibus, si ad duplum summæ latetum applicetur excedens sigură quadrată, latitudo excessus

crit apotom

Vous ne sçauriez croire combien la science du dixiéme Livre d'Euclide est desfectueule, veux dire que cette connoissance n'a pas encore fait de grands progrez, & qu'elle est pourtant de grandissime usage. I y ay découvert beaucoup de nouvelles lumièrers, mais encore la moindre chose m'arteste, comme le Theoreme que je viens de vous écrire qui semble d'abord plus aisé à démonstrer qu'il n'est pas, s'attends de vos nouvelles; & suis, &c.

Le principe que je vous ay demandé pour l'établiffement de mes propositions Geoflatiques est, que si deux poids égaux sont joints par une ligne droite ferme, & de soy fais poids; & qu'estant ainsi disposez ils puissent descendre librement, ils ne reposeront jamais jusques a ce que le milieu de la ligne s'unisse au centre commun des choses pesantes, ce principe qui vous a semblé plausible d'abord, à ensin choqué vôtre opinion sur ce principalement que nous ignorons la causé tadicale, qui fait que les corps graves descendent, sur quoy vous dites qu'il y a trois opinions disferentes, & que de toutes les trois les consequences semblent differentes.

Je ne repete point vos mots, ny vos railons, je me contente d'y répondre; & primò

en la premiere opinion.

En vôtre figure vous dites qu'il vous femble que si le point D, ou E, convient avec le centre commun des choses pesintes, combien que l'un des poids en soit plus proche que l'autre ils contrepeseront encore, & demeureront en équilibre. Puisque, dites vous (pour me servir de vos proptes termes) ces deux poids sont égaux, & ont tous deux méme inclination de s'unir au centre commun des choses pesantes, l'un n'a aucun advantage sur l'autre pour le déplacer de son lieu.

Or si ce raisonnement est bon, voyez-le dans la figure suivante dans laquelle j'em-

ployeray les mémes mots.

Soit le centre de la terre D, un point dans sa surface ou ailleurs C, soit jointe la ligne CD, & soit au point C, attaché le levier BC, CA, duquel les bras BC; CA, soient égaux & les poids B & A aussi égaux, l'angle BCA ferme. S'il n'y avoit point de poids en B, la ligne CA s'uniroit à la ligne CD, c'est à dire que le poids A s'aprocheroit du centre D, autant qu'il pourroit, & tout de même de la ligne BC, soit fait l'angle BCD moindre que DCA, par le precedent raisonnement, le levier s'arrestera (ce qui est contre l'experience) puis que les deux poids A & B sont égaux, & ont tous deux même inclination de s'unir au centre D, sive à la ligne CD, & l'un n'a aucun advantage sur l'autre pour le déplacer de son lieu; or de méme qu'en ce cas l'experience nous sait voir que ces deux projets approcheront également du centre D, & de la ligne CD, il ne saut pas dostret qu'au premièr cas ils n'aprochent également du centre de la terre, & la raison de routes ces deux propositions est, qu'ayant méme inchination au centre, & ne pouvant tous deux y descendre, à cause qu'ils s'entempéchent, ils y approchent du moins également, autrement la force de cesuy qui y approcheroit d'avantage servit plus grande.

L'exemple du levier horizontal ne fait rien à la queffion; eat pour marquer que les poids B & A n'ont pais leur inclination au point C, il ne faut qu'ôter la ligne C D, sur laquelle le levier s'appinye, & le levier ne reftera pas de demeuter s'il est presse par les poids A & B horizontalement, de sorte que le point C n'est non plus considerable que tel autre de ligne B A; que vous prendrés; & cela estant l'exemple est inutile:

parce que la principale raifon de mon principe dépend de l'inclination des graves au centre de la terre.

Ce que vous adjoûtez de deux poids, qui feroient inégaux joints comme dessi à une ligne droite ferme, & de soy sans poids, n'est non plus recevable; car vous acccordant que lors que vous niez un plan perpendiculaire à la ligne qui joint les deux poids comme vous faites en vôtre figure, il est certain qu'en ce cas, il y a de chaque costé du centre une grandeur égale. Il arrive pourtant cent cas, ausquels si vous coupez les deux poids par un autre plan passant passant passant production de chaque costé se contre les grandeurs qui seront de chaque costé seront inégales, & ainsi un même corps en même temps arrêtera & n'arrêtera pas, & n'importe de dire que ce plan doit être tosjours perpendiculaire à la ligne qui joint les deux graves; car vous sçavez qu'aurour du centre tous endroits sont indisferens, & omnia intelliguntur sursum, omnia deorsum, il faut donc necessariement prendre les repos des poids, non pas de cette façon, mais de la proportion reciproque suivant mon sentiment.

Voilà en peu de mots la réponse à vôtre premiere opinion que j'eusse peu étendre d'avantage & tirer même la demonstration de mon principe de l'experience que je vous ay donnée, comme il vous sera aisé de voir.

Si la seconde opinion est vraye mon principe est infaillible; car en ce cas vous dites que le corps pesera d'autant moins qu'il sera proche du centre, mais cette diminütion ne sera pas en la raison des éloignemens.

Or puis qu'un corps pese moins en ce cas à mesure qu'il est plus proche du centre, donc il sera toùjours pressé par le plus éloigné, jusques à ce qu'ils soint également éloignez du centre.

En la 3, opinion les mémes raisons sont bonnes, je seray bien aise que Monsieur Pascal voye ma Lettre, si vous l'agreés.

# Monsieur de Roberval Professeur aux Mathematiques Du 3.3. Septembre 1616.

Monsieur,

Je surseoiray avec vôtre permission à vous écrire sur le sujet des propositions de Mechanique jusques à ce que vous m'aurez fait la faveur de m'envoyer la démonstra-tion des vôtres ; ce que j'attends au plûtôt sur la promesse que vous m'en saites. Sur le fujet de la methode de maximis & minimis, vous sçavez que puisque vous avez veu celle que Monsieur Despagnet vous a donnée, vous avés veu la mienne que je luy baillay il y a environ sept ans étant à Bourdeaux, & en ce temps là je me ressouviens que Monsieur Philon ayant receu une de vos Lettres, dans laquelle vous luy proposiez de trouver le plus grand Cone de tous ceux qui auront la superficie conique égale à un cercle donné, il me l'envoya, & j'en donnay la solution à Monsieur Prades, pour vous la rendre, si vous rappellez vôtre memoire, vous vous en souviendrez peut-être, & que vous proposiez cette question comme difficile, & ne l'ayant pas encore trouvée. Si je rencontre parmi mes papiers vostre Lettre, que je garday pour lors, je vous l'envoyeray. Si Monsieur Despagnet ne vous a proposé ma methode que comme je la luy baillay pour lors, vous n'avez pas veu ses plus beaux usages. Car je la fais servir en diversifiant un peu, Premierement pour l'invention des propositions pareilles à celle du Conoide que je vous envoyay par ma derniere. 2. Pour l'invention des tangentes des lignes courbes, sur lequel sujet je vous propose ce probleme, ad datum punctum in conchoide

conchoide Nicomedis invenire tangentem. 3. Pour l'invention des centres de gravité de toute forte de figures aux figures mêmes differentes des ordinaires comme en mon Conoide & autres infinies, dequoy je fairay voir des exemples quand vous voudrez. 4. Aux problemes numeriques, aufquels il est question de parties aliquotes; & qui font tous tres-difficiles. C'est par ce moyen que je trouvay 672, duquel les parties sont doubles aussi bien que celles de 120. le sont de 120, c'est aussi par là que j'ay trouvé de nombres infinis qui fort la même chose que 220.8 284.c'est à dire que les parties du premier égalent le second, & celles du second le premier, dequoy si vous voulez voir un exemple pour taker la question, ces deux y satisfont 17296. & 18416. je m'assure que vous m'advouerez que cette question & celles de sa sorte sont tres-mal aisées : j'en envoyay il y a quelque temps la folution à Monsieur de Beaugrand ; j'ay aussi trouvé des nombres en proportion donnée ou qui surpassent d'un nombre donné leurs parties aliquotes & plusieurs autres. Voilà quatre sortes de propositions que ma methode embrasse, & que peut-estre vous n'avez pas sceues : sur le sujet du premier j'ay quarré infinies figures comprifes de lignes courbes, comme par exemple si vous imaginez une figure comme la parabole, en telle sorte que les cubes des appliquées soient en proportion des lignes qu'elles coupent du Diametre, cette figure approchera de la parabole, & ne differe qu'en ce qu'au lieu qu'en la parabole on prend la proportion des quarrez, je prends en celle-cy celle des cubes ( & c'est pour cela que Monsieur de Beaugrand, à qui j'en fis la proposition, l'appelle parabole solide) or j'ay démonstré que cette figure est au triangle de même base & hauteur, en proportion sesquialtere. Vous trouverez en la sondant qu'il m'a falû suivre une autre voye que celle d'Archimede en la quadrature de la parabole, & que je n'y fusic jamais venu par là. Puisque vous avez trouvé ma proposition du Conoïde excellente, la voicy plus generale.

Si circa rectam D A parabole (cujus vertex B & axis B F & applicata A D) circumducatur, fiet conoides novæ speciei, quo secto bifariam plano ad axem recto, dimidium ipsius ad conum ejusdem basis & altitudinis est ut 8. ad 5. Si verò plano secetur ad axem recto inaqualiter, puta per punctum E, segmentum conoidis AB C E ad conum ejustem basis & altitudinis est ut quintuplum quadrati E D una cum rectangulo AED bis & rectangulo fub DF, & AE ad quadrati ED quintuplum, & vicissim segmentum conoidis DC E est ad conum ejusdem basis & altitudinis ut quintuplum quadrati A E, unà cum rectangulo A E D bis, & rectangulo fub D F & D E ad

quadrati A E quintuplum.

Pour la demonstration, outre les aydes que j'ay tirées de ma methode, je me suis serasiliffe of markets

vi des cylindres inscrits & circonscrits.

l'avois obmis le principal usage de ma methode qui est pour l'invention des lieux plans & folides, elle m'a fervi particulierement à trouver ce lieu plan que j'avois auparavant trouvé si difficile. Si à quoteumque datis punétis ad punétum anum inflectantue recla, & fint species qua ab omnibus fiunt dato spario aquales, punctum continget politione datam circumferentiam. A.F.D. A. Hogane, .. p. Bank

Tout ce que je viens de vous dire ne sont qu'exemples ; car je vous puis assurer que fur chacun des points precedents, j'ay trouvé un tres-grand nombre de tres-belles propolitions. Je vous envoyeray la demonstration de celles que vous voudrez. Permettezmoy neantmoins de vous prier de les essayer plûtôt, & de m'en donner vôtre jugement. Au reste depuis la dernière Lettre que je vous écrivis , j'ay trouvé la demonstration de la proposition que je vous faisois, elle ma donné grandissime peine, & ne se presente pas d'abord. Je vous conjure de me faire part de quelqu'une de vos pensées, et an en el el control et en en en en el es & de me croire , &c. Some , -- " Tyels , - or all somer \$ 75 Lell of ."

erie in none place producti

Du 11. Octobre 1636.

#### MONSIEUR,

Je vous envoye la demonstration de la proposition fondamentale de nostre Mechanique, ainsi que ie vous l'ay promis. En quoy je suivray l'ordre commun d'expliquer

auparavant les definitions & principes desquels nous nous servons.

Nous appellons en general une puissance cette qualité par le moyen de laquelle quelque choie que ce soit tend ou aspire vers un autre lieu que celuy ou elle est, soit en bas, en haut, ou a costé : soit que cette qualité convienne naturellement à la choie, ou qu'elle luy soit communiquée d'ailleurs. De laquelle definition il s'ensuit que tout poids est une espece de puissance, puisque c'est une qualité, par le moyen de laquelle les corps aspirent vers la partie inferieure. Souvent nous appellons aussi du nom de puissance la chose même, à laquelle la puissance convient, comme un corps pesant est appellé un poids; mais avec cette precaution que ce soit à l'égard de la vraye puissance, laquelle augmentant ou diminuant, s'era appellée plus grande ou moindre puissance, quoy que la chose à qui elle convient demeute toûjours la méme.

Si une puissance est pendue ou arrestée à une ligne sexible & sans poids, laquelle ligne soit attachée par un point à quelque arrest, en sorte qu'elle soustienne la puissance tirant sans empeschement contre cette lignes la puissance & la ligne prendront quelque position, en laquelle elles demeureront en repos, & la ligne sera droite par sorce; soit icelle ligne appellée le pendant ou la ligne de direction de la puissance; & le point par lequel la ligne est attachée à l'arrest, soit appellé le point d'appension, lequel pourra estre quelquesois au bras d'un levier, ou d'une balance, & lors la ligne droite ménée du centre de l'appuy du levier ou de la balance; jusques au point d'appension, soit appellée la distance ou le bras de la puissance, laquelle distance ou bras nous supposons étreune ligne ferme consderée de soy son poids. D'avantage l'angle compris du bras de la puissance & de la ligne de direction, soit appellé l'angle de la puissance. Apres ces des intituts par des bras égatre, & des angles de direction égaux, tiretont également; & si le nect estat elles tirent l'une contre l'autre, elles stront equilibres que si elles tirent ensem-

ble ou de même part, l'effet sera double.

Si les puillances ethans égales, & les angles de direction égaux, les bras font inégaux, la puillarice qui fera fur plus grand bras fera plus d'effet. Comme en la 1. figure le centre de la balance, ou du levier, effant A, fi les bras AB, AC font égaux, & les angles ABD, ACE égaux, les puillances égales DE, tireront également, & fairont equilibres de même le bras AF effant égale AB, l'angle AFG à l'angle ABD, & la puilfance G al a puilfance D, ces puilfances G,D, tireront également, & pour ce qu'elles tirent de même part , l'effet fera double: au contraire la puilfance G. & la puilfance E, feront equilibre. Par le même principe les puilfances I,L, contrepeferont fi étans égales les bras AK, AH font égaux & les angles AH1, AK Mulli égaux. Il en fera de méme des puilfances P,R, fi le tout est dispoé de même. Et en ce cas nous ne mettons point d'attre difference entre les poids & les autres puissances, finon que les poids tendent & aspirent tous vers le centre des choses pesantes; se les puissances peuvent eftre entenduës aspirer vers toutes les parties de l'Univers, avec autant, plus, ou moins de forces que les poids. Aus li les poids & leurs parties treit par des lignes de direction qui toutes concourent à un même point; & les puissances leurs parties peuvent étre

entendües tirer de telle forte que toutes les lignes de direction foient paralleles entre elles.

En fecond lieu nous posons qu'une puissance & si ligne de direction demeurans tostigners en même positionis le centre de la balance, ou du levier, de mémequel que puisse étre le bras mené du centre de la balance à la ligne de directions la puissance itrant de soy tostigners de méme sont entre de la balance à la ligne de directions la puissance le centre de la balance es a la ligne de direction B F prolongée, tant que de bécloin, à laquelle aboutissent les bras A C, A G, A F. En cét estat soit que la ligne B F soit liée au bras A F ou A C ou A G, ou à un autre bras mené du centre à la ligne de direction A F, nous supposons que cette puissance B sera tostigners un même effet sur la balance : & si tirant par le bras A C elle fait equilibre avec la puissance D tirant par le bras A F, ou A G, elle fera encore equilibre avec la puissance D tirant par le bras A E. Ce principe quoy qu'il ne soit pas expressent dans les autheurs, est neatmonis usurpé tacitement par tous ceux qui en ont eu affaire, & l'experience le consistement

En troisième lieu nous posons, que si les bras d'une balance ou d'un levier sont dire- 3, Asictement posez l'un à l'autre, & qu'estans égaux, ils soustienent des puissances égales de clamequelles les angles de direction soient droits, ces puissances pessent qu'elles en soient
fort édoignées, soit que toutes deux soient ramassées au même centre. Comme en la
troisième figure la balance étant E D, le centre A, les bras égaux A D, A E soitenans des
puissances égales H, I, des quelles jesangles de direction A D H, A E I soiten droits; nous
supposons que ces puissances I, H, pestront de même fur le centre A que si elles étoient
plus prés du même centre sur les distances égales A B, A C, & encore de même que
si ces mêmes puissances étoient ensemble pendües en A, ces angles de direction estans

toûjours droits.

Ces principes posez, nous demonstrons facilement, imitans Archimede, que sur propune balance droite, les puissances desquelles & de toutes leurs parties les lignes de direction sont paralles entre elles, & perpendiculaires à la balance, contrepeseront & ferront equilibre, quand les mémes puissances seront entre elles en proportion reciproque de leurs bras, ce que nous pensons vous étre aussi facile qu'a nous. En suite dequoy

nous demonstrons cette proposition universelle, à laquelle nous butons. En toute balance ou levier si la proportion des puissances est reciproque à celle des lignes perpendiculaires du centre ou point de l'appuy, sur les lignes de direction des L. Prop. puissances, ces puissances tirans l'une contre l'autre feront equilibre : & tirans d'une même part, elles feront un pareil effet; c'est à dire qu'elles auront autant de force l'une que l'autre pour mouvoir la balance. Soit en la 4. figure le centre de la balance A, le bras AB plus grand que le bras AC; & soient premierement les lignes de direction B D, C E perpendiculaires aux bras A B, A C; par lesquelles lignes tirent les puissances DE, (lesquelles serontdes poids si on veut) & qu'il y ait même taison de la puissance D à la puissance E que du bras AC au bras AB, les puissances tirans l'une contre l'autre: je dis qu'elles feront equilibre sur la balance CAB. Car soit prolongé le bras CA jusques en F, en sorte que A F soit égale à A C, & soit considerée C A F comme une balance droite de laquelle le centre soit A : soient aussi imaginées deuxpuissances G, H.desquelles, & de toutes leurs parties, les lignes de direction soient paralleles à la ligne C E; & que la puissance G soit égale à la puissance D, & la puissance H égale à la puisfance E, l'une sçavoir G tirant sur le bras A F, & l'autre sçavoir H tirant sur le bras A C. Lors par la premiere proposition, les puissances G,H, seront equilibre sur la balance CAF. Mais par le r. principe la puissance D sur le bras AB, fait le même effet que la puissance G sur le bras AF; partant la puissance D sur le bras AB fait equilibre avec la puissance H sur le bras A C; & la puissance H tirant de même que la puissance E sur S 2

le bras A C par le même premier principe, la puissance D sur le bras A B, faira equilibre avec la puissance E sur le bras A C. Maintenant en la 5. fig. soit le centre de la balance A; les bras A B, A C; les lignes de direction B D, C E qui ne soint pas perpendiculaires aux mémes bras; & les puissances D, E, tirans par les mémes lignes de dire-Aion; sur lesquelles lignes soint ménées des perpendiculaires du centre A, sçavoir A F fur B D & A G fur E C; & que comme la ligne A F est à A G ainsi soit la puissance E à la puissance D, lesquelles puissances tirent l'une contre l'autre, je dis qu'elles fairont equilibre sur la balance CAB. Car soint imaginées les lignes AF, AG comme les deux bras d'une balance G A F, sur lesquels tirent les puissances D, E, par les lignes de direction F D,GE, ces puissances fairont equilibre par la premiere partie de cette 2. prop. Mais par le 2, principe la puissance D sur le bras AF fait le même effet que sur le bras A B; & la puissance É sur le bras A G sait le même effet que sur le bras A C; partant la puissance D sur le bras A B, fait equilibre avec la puissance E sur le bras A C. Il y a plufieurs cas fuivant les cheutes des perpendiculaires, mais il vous fera facile de voir que tous n'ont qu'une même demonstration, il est aussi facile de demonstrer que si les puissances tirent de même part, elles fairont même effet l'une que l'autre, & l'effet des deux ensemble sera double de celuy d'une seule.

J'attens vôtre jugement sur cette demonstration, & si vous l'approuvez nous communiquerons en fuite des confequences qui en dépendent. L'ay trouvé la demonstration de la fomme des quarrez de deux coftez rationaux commensurables en longueur, appliquée au double de la fomme des costez, excedant d'une figure quarrée : mais puis que vous l'avez aussi trouvée, inne vous diray ici que mon principal fondement, qui cft que de deux nombres quelconques, la fomme de deux fois le quarré du premier, deux fois le quarré du second, & deux fois le produit des deux nombres, n'est pas un nombre quarré, d'autant que prenant les moindres nombres de leur raison, un nombre simplement pris n'est pas quarré. Si nous avons tous deux un même moyen, cecy suffit, si vous en avez un autre, ce que vous reconnoistrez par ce discours, vous me fairez faveur de me l'apprendre, & moy je vous écriray le mien tout au long, si vous le

J'ay aussi trouvé la demonstration de vôtre conoide, & celle de vôtre parabole solide, & en consequence, celles d'une infinité d'autres pareilles quarre-quarrées, quarresolides, &c. T'ay trouvé les tangentes de toutes ces figures : par exemple en la parabole folide la portion de l'axe, prise entre la tangente & le sommet, est double de la portion du même axe, prise entre le sommet & la ligne appliquée de l'attouchement à l'axe. J'ay par le même moyen quarré la parabole geometriquement autrement qu'Archimede. Et je me trompe fort si je n'ay rencontré le même moyen que vous, me servant des lignes paralleles à l'axe, & des portions de ces lignes, prifes entre les paraboles & la ligne qui touche les mêmes paraboles par le sommet, lesquelles portions se fuivent en la raifon de l'ordre naturel des nombres quarrez ou des nombres cubes, &c. Or la somme des quarrez est toûjours plus que le tiers du cube qui a pour costé le costé du plus grand quarré : & la même somme des quarrez, le plus grand estant osté est moindre que le tiers du même cube. La somme des cubes plus que le quart du quarrequarré; & le plus grand cube ofté, moins que le quart, &c. Si par ce discours vous reconnoissez que ce n'est pas vôtre moyen, j'en seray d'autant plus réjoui pour ce que nous en auronsdeux, & vous me fairez la faveur de m'envoyer le vôtre faisant le même de

Pour les tangentes de la conchoide, je les ay considerées il y a long-temps, comme étans determinations d'equations quarre-quarrées. Sur ce sujet il y a deux points en la conchoide, par lesquels on ne peut mener des tangentes, je vous prie de les considerer, & vous trouverez une admirable proprieté d'angles au sommet l'un de l'autre à la section d'une ligne droite & de la conchoide.

J'estime vos propositions des nombres, & celle du lieu plan fort difficiles ce que je seauray mieux quand j'auray en le loisir de les considerer, comme aussi les centres de gravité des figures susdites tant planes que solides; n'estant pas resolu pourtant de m'obstiner apres; car j'aimeray mieux tenir de vous ce que vous en aurez, si vous l'avez agreable. Je vous prie pourtant de me mander si le centre de gravité de vôtre demiconoide n'est pas ce point ou l'axe est divisé, de sorte que l'un des segments est à l'autre comme 11. à 4, pour ce qu'un leger raisonnement, & non encor bien consideré m'a semblé me mener à cette raison.

Une autre fois je vous pourray mander de nos propolitions ainli que vous le desirezpour cette heure que je n'employe à écrire cecy qu'un temps dérobé, je vous envoyeray seulement celle-cy. De deux cones droits égaux & isoperimetres es lans données les
bases inégales, ou les hauteurs inégales, trouver les cones. Quand je dis isoperimetres,
j'entens les bases y comprises ou exceptées, comme vous voudrez. Vous en aurez la
folution quand il vous plairra, si vous ne voulez prendre la peine de la trouver vous
méme, & je vous l'aurois envoyé des maintenant, n'estoit que je croy que vous desirerez d'avoir le plaisir d'y penser. Attendant que vous me sassiez la faveur de m'écrite, je
demeureray, &c.

# \*\*<del>\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*</del> Objecta à D. de Fermat,

#### Adversus propositionem Mechanicam D. de Roberval.

D I vera esset propositio Mechanica D. de Roberval, in vecte quolibet, pondera perpendiculis à centro vectis in lineas directionum demissis esse reciproce proportionalia ad altruendam quietem, non posset subsister proportio gravis ad potentiam in plano inclinato, quam in libello suo tradidit. Hoe perspicué demonstramus.

In 1. figura, efto punclum in superficie telluris N, centrum terræ H, junctá N H, ductur A N G F, perpendicularis ipsi H N, quam quidem A N G F, ii qui sunt in puncto N, vocant parallelam horizonti. Exponantur sphæræ quarum centra B, C, D,

quæ tangant rectam sive planum per ANGF, in punctis N, G, F.

Patet primùm Sphæram B, à minima potentia moveri, idque D. de Roberval non difficetur, & in puncto N collocatam, manere, sed in nullo alio totius plani puncto idem accidit. Perficiatur figura ut hic vides. Resta HG, connectens punctum contactus G, & centrum terræ H, ad restam CG, facit angulum obrusum ideoque sphæra C, ad partes GN, movebitur. Idem de sphæra D. Sit igitur potentia in Z, retinens sphæram C, per motum restæ ANGF, parallelum aut quod idem est per restam ZC. Intelligitur vestis cujus centrum sixum G, ducatur in HC, perpendicularis GC. Sphæræ C, motus naturalis est per restam CH. Motus retinens per CZ ad quam perpendicularis est GC. Ergo ex suppositis D. de Roberval est reciprocè ut resta GI, ad restam GC, ita potentia retinens in Z ad sphæram C, quod erat demonstrandum. In sphæra autem D, major requiretur potentia ad retinendum, & quo magis distabit à puncto N, eò majore potentia opus erit, quod est mirabile.

Ex suppositione autem D. de Roberval numquam in codem plano variat proportio,

quod quam longe abeat à veritate ipse viderit.

Sit centrum terræ B, Planum inclinatum A C D C, in punctis A & C, camdem potentiam retinere, poterat fortaffe non incongruum videri D. de Roberval. Sed ducto perpendiculo B D, cum in puncto D fie quies, & minima potentia retineat, qua ratione constabit i plius propositio?

03

In quolibet autem plano habet locum nostra demonstratio. Omne quippe planum alicui horizonti invenietur parallelum.

Hac propolitione evertitur demonstratio Domini de Roberval & brevissimà vià ad

ipsius hypotheses nova proportio detegitur.

Secundam figuram addideramus, qua judicium nostrum de ipsius ultima propositione prodere sperabamus. Sed non suppetit tempus,

#### Nova in Mechanicis Theoremata D. de Fermat.

Undamenta Mechanices non fatis accurata tradidisse Archimedem fueram dudum suspicatus, supposuisse enim motus gravium descendentium inter se parallelos patet,nec vero abíque hac hypothesi constare possunt ipsius demonstrationes: Non inficior quidem hypothesim hanc ad sensum proximè accommodari, quippe propter magnam a centro terræ distantiam possunt descensus gravium supponi paralleli non secus ac radij folares : sed veritatem intimam & accuratam quærentibus, hæc non satisfaciunt. Generalis nempe vectium natura In quolibet mundi loco videtur confideranda & astruenda ideoque nova in mechanicis fundamenta è veris & proximis principiis accerfenda: Hujus novæ scientiæ propositiones tantùm exhibemus, demonstrationes cum libucrit, tradituri.

Duplex igitur vectium genus fingimus aut potius confideramus unum cujus motus rectus tantum est non circularis, alterum cujus extrema describunt circulos, de secundo hoc quæsitum tantum apud veteres; primum quod longè videtur simplicius, nè

agnoverunt quidem. .

Singula exemplis illustramus & prioris quidem centrum idem est cum centro terra.

posterioris centrum extra centrum terra necessariò debet collocari.

Sit igitur in sequenti figura centrum terræ punctum A,& intelligatur recta C B,transire per centrum A, imò & ipía A B, intelligatur esse vectis & in punctis B & C, collocentur gravia B& C, sitque pondus B, ad pondus C, ut recta C A, ad rectam A B, aio veetem CB, mansurum & æquilibrium in hoc casu constituturum. Si vero deminuatur tantisper grave B, movebitur vectis in rectum per centrum A ad partes C, donec pondera distantiis à centro sint reciprocè proportionalia. Hæc est prima propositio cujus respectu terra ipsa magnus vectis dici potest ad imitationem Gilberti qui eam magnum magnetem vocat.

Hoc polito, mirabilius quiddam proponimus, gravia nempe cò facilius tolli à potentia in superficie terræ aut alibi constituta quò propiora fuerint centro terræ.

Sit centrum terræ A punctum C, extra centrum jungatur recta C A, in qua sumpto punco B, collocetur grave in B. Si intelligamus grave B, per filum aut axem C B, fufpensum, detinebitur à potentia in C, collocata cujus proportio sit ad pondus B, ut reca AB, ad rectam A C

Indeque facillimè deducitur & demonstratur gravia in centro non ponderare, cujus

rei demonstrationem hactenus quasitam jam novimus.

Secundum vectium genus Archimedæum dici potett. Sed reciproca diftantiarum cum ponderibus proportio (quam in vecte simplici demonstravimus) in hoc habere locum non potest,nec ideò subsistere sexta & septima Archimedis propositio.

Ita igitur confidenter pronuntiamus & vectem generaliter five brachia, five in directum, five parallela horifonti, five ctiam angulum constituant, consideramus.

Una quippe demonstratione totum evincimus. Sit vectis extra centrum terræ DBC, cujus centrum B, Brachia B D, & B C, centrum terræ A, jungantur rectæ D A, B A, CA, & in punctis B & C, collocentur gravia, fitque proportio gravis D,ad grave C, composita ex proportione rectæ D A,ad rectam C A, & reciprocè ex angulo C Å B ad angulum B A D. Aio vectem B D C à puncto B suspensium mansurum & æquilibrium constituturum.

Hanc propolitionem ficut & reliquas veriffimas affeveramus, & cum libuerit, demonstrationibus ex puriore Geometria & Physica derivatis confirmablinus.

Inde patet corruere omnino veterum de centris gravitatum definitiones, nullum quippe corpus præter Sphæram poteft reperiri in quo punctum reperiatur à quo grave extra centrum terræ fuspensum, servet eam quam in principio habuerit positionem.

Definietur ergo deinceps centrum gravitatis cujulque corporis, punctum intra corpus pofitum, quod fi cohareat centro terra, corpus eam fervabit quam in principio habuerit pofitionem: co enim folium cafú habent locum centra grávitatis.

Demonstrabitur etiam & reselletur error Ubaldi & aliorum qui existimant libræ brachia licet non sint parallela horizonti æquilibrium tamen constitutura.

Sit centrum terræ B, femidiameter BA, portio alterius femidiametri BC, & fiat ut AB, ad BC, ita pondus appenfum in C ad pondus appenfum in Apadio pondera AC non moveri , fed fieri æquilibrium, hæc autem propofitio probatu "acillima eft vestigiis Archimedis infistendo. Et, si negetur, statim demonstrabitur.

Hoc supposito, propositionem sanè mirabilem inde deducimus. Ponatur grave in puncto N, inter puncta A & B,& siat ut A B ad B N ita pondus N ad potentiam R. Aio pondus N juncto axe AN à potentia R in puncto A collocata detineri, & si minimum augeatur potentia R, sursum tolli, ideoque quò propius pondus accedit ad centrum terre, minotem potentiam ad tollendum illud requiri.

Hæc est, ni fallor, propositio quam Beaugrandus in sua Geostatica demonstrat; nos cam hac ratione, quæ sequitur, demonstramus.

# Propositio Geostatica D. de Fermat.

Suppositis & concess quibus in demonstratione utimur, expracedente propositione, & ex communibus notionibus desumptis.

Sit centrum terræ C, semidiametet GA in qua sumatur punctum B; in puncto autem B sit quodvis grave appenfum. Fiat autem ut recta CA,ad rectam CB, ita pondus in B appenfum ad potentiam aliquam ut R. Aio grave Bà potentia R in puncto A fustineri, & sf augeatur quantumlibet potentia R, pondus B ab hujusmodi austa potentia in puncto A collocată furfum moveri, producatur enim AC in D,& fit CD, æqualis CB.Et in D collocetur pondus ponderi B aquale. Corporis igitur ex duobus gravibus B & D compositi centrum gravitatis est C, ideoque si à puncto A auferatur potentia R, cum re-&a B A, nihil ponderet, erunt pondera B & D in æquilibrio & manebunt. Si autem in A, collocetur pondus deotfum tendens potentia R furfum moventi aquale, idem est acsi à puncto A dematur potentia R, nam quantum potentia tollit tantumdem pondus deprimit. Collocetur igitur hujulmodi pondus in A,corpus igitur compolitum ex potentia R collocata in A,& furfum movente, ex pondere A, deorfum tendente, & ex gravibus B & D crit in aquilibrio, aut, si mavis, non movebitur. Cum autem grave D, sit aquale gravi B& recta CD rectar CB, erit ut AC ad CDsita AC ad CB, & ut pondus B ad potentiam R in A collocatam, ita pondus D ad pondus in A deorsum tendens ( quod ipsi R potentiæ æquale posuimus) est autem ex hypothesi ur recta A C ad C B, ita pondus B ad potentiam R in A collocatam. Erit igitur ut A C ad CD, ita pondus D ad pondus in A deorsum tendens. Cum igitur distantia ponderibus sint reciptocè proportionales

pondus in A deorfum tendens ponderi D aquiponderabit. Si verò ab aquiponderantibus aquiponderantia auferantur, reliqua aquiponderabunt. Ergo fi ab aquilibrio expotentia R in A collocata & furfum movente, & pondere in A deorfum tendente & ponderibus B & D composito, auseratur aquilibrium exponderibus A & D compositum, reliqua aquiponderabunt, aut potius non movebuntur. Auserantur igitur pondus A & pondus A D. Remanebit potentia R in A collocata, & pondus B. Quod proinde potentia R detinebit. Ideoque si minimà augeatur vi, sursum tollit G E D.

# Propositio D. de Fermat circa parabolen.

 $\mathbf{P}^{ ext{Ropofui}}$  per data 4. puncta parabolen describere. Duplex est casus , utrique lemma sequens præmittendum.

Sit patabole in I. figs. E.C.B.A.D cujus diameter A.F. detur positione, dentur etiam duo puncha B.&.C., per qui e transit parabole, dentur denique anguli applicatarum ad diametrum A.F. Aio parabolen positione dari. Applicentur ordinatim B.N.&.C.M., a puncto dato B in A.F. positione datam ducitur B.N. in dato angulo (positum quippe est dari angulum applicatarum) ergo datur punctum N, similiter datur punctum M. & reclæ B.N.C.M. positione & magnitudines Ex natura paraboles es fiur quadatarum C.N. ad quadratum B.N., ita M.A. ad N.A., si ponas A. esse verticem paraboles five extremum diametri. Ergo datur ratio M.A. ad N.A. & dividendo datur ratio M.N. ad N.A., datur autem recla M.N., quia duo puncha M.N. dantur, datur igitur N.A. & punchum A. Si fiat ut A.N. data ad N.B. datum, ita N.B. ad Z., dabitur Z. reclum paraboles latus. Dato igitur vertice A, Z. reclo latere, A.F. diametro positione, angulo applicatarum, datur positione parabole, c. \$22.1. Apoll.

Hoc supposto facillimé construitur primus casus in 2. fig. in qua dentur 4. puncta D,B,C,F, quæ si jungas per rectas; B C, C F, F D, D B, vel neutra oppositarum crit alteri parallela; vel ut in hoc easu crit BC verbi gratia parallela D F. Bistariam utraque dividatur in punctis I & E & sit sactum, ergo juncta I E crit diameter paraboles cum æquidislantes-bistariam dividat, dantur autem puncta I & E, ergo I E positione datur & angulus D E I. Cum igitur diameter I E positione detur, detur ctiam angulus applicatarum & duo puncta B & D per quæ transit parabole, dabitur positione parabole DBACE.

In 2. casu major est difficultas, cum neutra rectarum duo ex punctis datis conjungentium alteri est æquidistans.

In 3. fig. fint data 4. puncta X, N, D, R, quæ per rectas XR, RD, DN, NX, conjungantur, & neutra oppositarum sit alteri æquidistans. Ponatur jam facum esse, & descriptam parabolen X A N D B R, proposito satisfacientem. Concurrant productæ XN, RD, in puncto V, & bisfariam divisis XN, RD, in punctis M & E, ducantur ad ipsis diametri M A, C B, occurrentes parabolæ in punctis A, & B, à quibus rectæ I A S, S B ipsis XV, V R, ducantur æquidistantes, & concurrant in puncto S. Juncta A B bistriam dividatur in P & jungatur S P, his ita constructis pater, cum per verticem diametri M A ducatur I A S, æquidistans applicatæ XN, rectam I A S tangere parabolen in A, probabitur similiter rectam SB tangere eamdem parabolen in B, ergo per 16.3. Apoll. erit ut rectangulum XV N ad rectangulum R V D, ita quadratum A S ad quadratum SB. Datur autem ratio rectanguli XV N ad rectangulum RVD, cum dentur 4. puncta XN D R, ergo datur tatio quadrati AS ad quadratum SB. Datur autem angulus A SB, quia propter parallelas æquatur angulo XV R, dato. Ergo intriangulo ASB datur angulus ad verticem S & ratio laterum A S, SB, ideoque retangulum A S B datur specie, igitur datur angulus S A B & ratio S A ad AB, cum

mrcin

autem AP sit dimidia AB, datur etiam ratio SA ad AP, in triangulo igitur SA P datur angulus ad A, & ratio laterum SA, AP, datur igitur specie & angulus PSA datur. Hoc posito cum recta SP rectam AB puncta contactuum conjungentem bistriam dividat, erit diameter paraboles, ex 29. 2. Apoll. in parabola autem omnes diametri sunt inter se æquidistantes, ergo diameter MA rectæ SP æquidistabit, adeque angulus IA M, aquabitur angulo ASP, probavimus autem dari angulum A SP, ergo dabitur angulus IA M & sips altertus propter parallelas N MA, datur autem punctum N quia rectam N X positione & magnitudine datam bisariam dividit. Ergo datur diameter MA positione, datur etiam angulus applicatarum A M N, & dantur duo puncha N & D per qua transit parabole. Datur igitur parabole positione ex lemmate, & est sicilis ab analysi ad synthesim regressus.

Paret autem duas parabolas in hoc fecundo casu propositum adimplere, concurrent enim rectæ D N & XR, quas posuimus non esse parallelas : hoc casu cadem argumen-

tatione nova constructur parabole proposito satisfaciens.

Lettre de M. de Fermat au R. Pere Mersenne de l'Ordre des Minimes.

MON REVEREND PERE',

Puis que j'ay esté assez heureux pour vous oster l'opinion que vous aviez eue que j'euste suivi en ma proposition le même raisonnement que Monsieur de Beaugrand, j'espere qu'avec la même facilité je vous osteray tous les autres serupules. 1. Vous avez creu que ma proposition étoit la même que celle de M. de Beaugrand & ce par deux raisons, l'une que je l'avois écrit lors que je l'envoyay à Mr. de Carcavi; l'autre qu'elle semble conclurre la même chose. Pour le premier, je vous répons que lors que j'envoyay ladite propolition, je n'avois pas veu encore le livre de M. de Beaugrand, & n'avois sceu si ce n'est qu'il écrivoit du divers poids des graves secundùm varia à terræ centro intervalla, si bien que la dessus j'imagina la proposition que vous avez veuë, & creus que peut-étre ce seroit la même que celle de M. de Beaugrand, & l'écrivis ainsi à mondit sieur de Carcavi, mais depuis ayant veu le livre de Mr. de Beaugrand, j'ay trouvé que son opinion est differente de la mienne en ce qu'il suppose que le grave en soy, se rend ou plus pesant ou plus leger selon l'éloignement ou l'apprroche du centre, & moy je foûtiens (en quoy je répondray à vôtre seconde raison) qu'en soy il ne change point de poids, mais qu'il est tiré avec plus ou avec moins de force, ce qui est bien different du reste.

Soit le centre de la terre C, le grave B au point B & le point D dans la superficie, Mr. de Beaugrand tient que si on pese le grave B dans le point B on le trouvera plus leger que si on le pese au point D. Et moy je dis que si on pese le grave B dans le point B, on le trouvera deméme poids que s'il éroit pesé au point D; & qu'en tout cas quand bien cela ne seroit pas (car ma proposition ne depend nullement de la sienne) que le grave B sera soûtenu plus aisement par une pusssance qui sera au point D, que par une autre puissance qui en siement par une pussance que j'ay affignée. Vous ne devez pas doubter que ma demonstration ne conclue parsaitement; bien qu'il semble que Monsieur de Roberval ne l'a pas trouvée precise. Je vous puis donc asseure que toutes les propositions que j'ay mises dans mon écrit sont parsaitement vrayes, & de cela je n'en veux pas étre creu que lors que j'auray mis par écrit routes les demonstrations sur cette matiere. Je suis si peu ambirieux que si j'avois trouvé erreur en ce que je vous ay écrit je ne fairois nulle difficulté de l'advouer. Je suis, &c.;

Ulgitzed by Google

#### 

Lettre de M. de Fermat à Monsieur de Roberval à Paris.

Du 4. Novembre 1636.

Monsieur,

Me reservant à vous écrire une autre fois les defauts que j'ay trouvé dans vôtre demonstration & dans vôtre Livre imprimé, que j'espere vous faire advoiler par vos propres maximes, je me contenteray de répondre presentement aux autrès points de vôtre Lettre, & premierement vous sçaurez que nous avons concouru au même medium fur le sujet de la somme des deux quarrez rationaux commensurables en longueur appliquée au double de la fomme des côtez, excedant d'une figure quarrée. Vous vous estes servy aussi d'un même medium que moy en la quadrature des paraboles Tolides quarre quarrez, & à l'infini ; mais vous supposez une chose vraye, de laquelle vous n'avez pas peut-étre la demonstration précise, qui est que la somme des quarrez est plus que le tiers du cube, qui a pour costé le costé du plus grand quarré la somme des cubes plus que le quart du quarre-quarré la fomme des quarre-quarrez plus qu'un cinquiéme du quarrecube, &c. Or pour demonstrer cela generalement, il faut étant donné un nombre, in progressione natureli, trouver la somme, non seulement de tous les quarrez & cubes, ce que les Autheurs qui ont écrit ont déja fait, mais encore la somme des quarre-quarrez quarre-cubes, &c. ce que personne que je sçache n'a encore trouvé, & pourtant cette connoissance est belle & de grand usage, & n'est pas des plus aisées, j'en fuis venu à bout avec beaucoup de peine.

En voicy un exemple. Si quadruplum maximi numeri binatio auctum ducas in quadratum trianguli numerorum, & à producto demas funmam quadratorum à fingulis fiet fumma quadratorum quintupla. Il semble que Bachet, dans son traitté de numeris multangulis, n'a pas voulu tâter ces questions apres avoir fait celle des quatrez & des cubes: je seray bien-aise que vous vous exerciez pour trouver la methode generale, pour voir si nous rencontretons. En tout cas je vous offre tout ce que j'y ay fait, qui comprend entierement tout ce qui se peut dire sur cette matiere. Voicy cependant une tres-belle proposition, qui peut-étre vous y servira, au moins c'est par son moyen que j'en suis venu à bout. C'est une regle que j'ay trouvée pour donner la somme non seulement des triangles, ce qui a été fait par Bachet & les autres, mais encore des pyramides, triangulo-triangulorum, &c. à l'infini, voicy la proposition.

Ultimum latus in latus proxime majus facit duplum trianguli.

Ultimum latus in triangulum lateris proximè majoris facit triplum pyramidis. Ultimum latus in pyramidem lateris proximè majoris facit quadruplum triangulotrianguli.

Et co in infinitum progressu.

Toutes ces propositions, quoy que belles de soy, m'ont servi à trouver les quadratue

res, que je suis bien-aise que vous estimiez.

Je voudrois avoir affez de loifir pour vous envoyer les propolitions des nombres que vous trouvés si difficiles, elles le sont en effer, méme Tartaglia avoir creu qu'elles n'estoient point trouvables par art. J'en ay envoyé la construction au Pere Mersenne. Il vous la communiquera si vous la luy demandez, je vous envoyeray aussi une autre-fois le centre de gravité de toutes ces nouvelles figures, avec la methode generale pour le trouver; vous sçavez cependant que celuy du demy-conoide divise l'axe en proportion de 11. à 2, non pas de 11. à quatre, comme vous aviez creu, &c

que celuy des nouvelles paraboles divife l'axe en proportion pareille à celle du parallelogramme, qui a pour hauteur l'axe, & pour baze celle de la figure à la figure, ou pour micux dire le diametre de toute parabole est divisé en tel point de son diametre par le centre de gravité en forte que le ségment d'en bas est à celuy d'enhaut, comme la figure au paralellogramme de méme baze & de méme hauteur,

Puis que vous avez trouvé la demonstration de routes mes propositions, vous m'obligerez beaucoup de prier le Pere Mersenne de vous donner mes nouvelles Helices, desquelles les demonstrations vous seront aussi aisées que celles du conoïde & des paraboles ; il m'éerit qu'on doûte de del de leur verité, Vous la luy construerez , 's'il vous plait , & desabuserez Monsseur de .... qui semble ma que are receives , mais il n'en faur pas dementere la, ear pour suppleér tout ce qui semble manquer dans l'Archimede. Exponatur parabole, A C D F cujus axis D E, basis A F, C B parallela D E & ideo perpendicularis ipsi AF. Circa rectam DE fixam figura ADE, conversa constituit conoïdem Archimedeumscirea AE fixam constituit nostrum conoïdem, sed si figura ACB, circa A B, sixam convertatur constituiture, portoj nostri conoïdis, si autem circa CB fixam siat conversio quaritur proportio novi istius conoïdis ad conum cjussem basis & altitudinis, hoc autem ctiam perfecienus. Imò mirabilius quiddam invenimus, Ellipsiodem cui si conum aqualem inveneris dabimus circuli quadrationem. Sed hæ aliàs. Vôtre question des cones est si aisce qu'il feroit inutile de vous en écrire la solution.

Pour les tangentes de la Conchoïde j'ay peur que vous aurez equivoqué : car voiey ma propofition qui n'exclud aucun point, Jaquelle j'ay coppié fans la verifiére fur mon manuferit, peur-étre que c'est moy qui auray failli, je vous l'écriray la premiere fois.

Esto Conchoïs A B C, cujus polus F, intervallum H A & in ca datum punctum B, primum asserimus cam in interiora convexam repræsentandam, siect contrarium Pappo & Eutocio visum fuerit, deinde tangentem ita ducimus. Jungatur FIB & perpendicularis B D, demittatur rectangulum B F I und cum quadrato BD ad rectam B D, applicentur & faciant latitudinem DN, siat ut HD ad DN, ita BD ad DI, juncta Y B tanget Conchoïdem. J'attends vôtte réponse, & suis, &c.



Du 7. Decembre 1636.

#### Monsieur,

Apres vous avoir affeuré, que je n'ay jamais fongé de foûtenir une opinion contre mon fentiment, & que je ferois ravi que vôtre proposition mechanique seut vraye, asin que nous ne sufficion plus en peine de sonder la nature par cét endroit : je m'en remetrary du surplus à la lettre que j'écris à Monsseur de Carcavi, à laquelle j'adjoûteray seulement, que le dernier des principes dont vous vous servez pour l'établissement de vôtre prop osition ne me semble du tout point admissible, & que sans aucun csprit de contradiction j'estime que pour établir la proportion des poids qui se meuvent librement on me doit pas avoir recours aux sorces mouvantes, & qu'au contraire les poids libres doivent servir de regle à tous les autres mouvemens violens, & c'est en quoy je trouve que vôtre principe est désectueux, outre qu'il est apparemment saux, puisque celuy dont je me sers en sa place ne peut, ce me semble, être contredit, & de cela j'en fais juge qui que ce soit.

Sit vectis B D C, eujus medium D, centrum terræ A, fit autem recta D A vecti perpendicularis. Et fint æqualia pondera B & C ad centrum terræ per rectas B A, C A, naturaliter annuentia, suspendatur autem vestis à punsto D,& à quavis potentia retineatur. Aio idem ponderate B & C corpora ita constituta, ac si ambo in punsto D ab cadem potentia detineantur.

Car puis que la ligne B C est sans poids, & que la puissance qui est en D, abstrahit à centro, ou au contraire les poids B & C, sive sint in punctis B & C, sive in puncto D, vergunt ad centrum motu opposito, il s'ensuit clairement que la puissance qui retien-

dra les poids aux points B & C, les retiendra aussi en D, & viceversa.

Et n'importe d'alleguer qu'il semble que le mouvement qui se fait par des puissances paralleles à la ligne D A est aussi bien contraire au mouvement qui se fait sursum par la puissance qui retient en D. Car primò, il n'est pas si probable de dire qu'un mouvement violent est contraire à un autre mouvement violent, comme de dire qu'un mouvement violent est contraire au mouvement naturel. 2. Le mouvement qui se fait sur les lignes paralleles à D A, se sera sur des plans inclinez à l'horizon, se duquel la proportion sera plus inconnüe que le principe, de sorte que ou il nous saut advoiter la verité de mon principe, ou demonstrer le vôtre. Au premier cas je vous demonstreray ma proposition de mon second levier par vos propres maximes. J'estime que vous au-

rez grande difficulté au second.

Vous pouvez encore répondre qu'il n'est pas icy question des mouvemens qui se font fur des plans inclinez à l'Horizon, parce que vous supposez, & je l'accorde aussi qu'en tout mouvement si la force qui retient tire à l'opposite, l'equilibre se fera lors qu'elle fera égale à la force qui tire au contraire, & qu'ainfi la puissance en D tirant à l'opposite l'effet de vôtre principe s'en ensuivra ; mais je réponds que vôtre réponse seroit bonne fi la puissance qui est en D étoit divisée & placée aux points B & C, & qu'elle tirât au contraire par les mémes lignes, que les forces, que vous supposez en C & B, meuvent. Mais cela n'estant pas, excusez mon incredulité si elle ne se rend pas à vos raisons, lesquelles je fouhaiterois plus fortes pour pouvoir librement me dedire de tout ce que j'ay fait sur ce sujet, vous protestant que jamais homme n'a esté plus docile que moy, & que lors que je reconnoistray mes fautes, je les publieray le premier avec toute franchise. J'ay esté bien-aise de voir vôtre remarque sur la Conchoïde, & vous prie de m'en donner la demonstration, & vous souvenir que lors que je vous écrivis sur ce sujet, je le fis en doûttant, & sans examiner l'écrit que je transcrivis d'un Livre où je l'avois mis il y avoit quatre ans; la construction pourtant convient au probleme & au point même de vôtre proposition si elle est vraye, ce que j'atens que vous me confirmiez, je vous prie aussi me faire sçavoir vôtre sentiment sur les autres propositions que je vous ay envoyées, & vôtre réponse sur les autres points de ma derniere Lettre, & me croire toûjours, &c.

## निक्षा de Roberval à Paris.

Du 16. Decembre 1636.

Monsieur,

Je viens de recevoir vôtre Lettre du 29. Novembre, pour réponse à laquelle je vous diray que de la methode que vous avez trouvée pour donner la somme des quarrezcubes & quarrequarrez je ne voy point qu'on en puisse tire une regle generale pour l'invention de la somme omnium porchatum in infinitum, ce qui est requis à la solution de mon probleme, car vous dites seulement qu'il sera aiss de trouver les autres apres 
avoir veu celles dont vous baillés les exemples, mais je demande une methode generale 
qui serve, ad omnes, poetchates, comme Viete a trouvé celles des sections angulaires, vous y songerés s'il vous plaît, & j'en ècritay cependant l'invention & demonstration que vous

verrez lors qu'il vous plairra. Pour ce qui est des nombres, & de leurs parties aliquotes j'ay trouvé une methode generale pour foudre toutes les questions par algebre, dequoy j'ay fait dessein d'écrire un petit traité. Je croy que vous aurez maintenant veu la construction des deux que j'ay envoyé au Pere Mersenne ; car il m'écrit qu'il vous les baillera, toutes ces questions sont tres difficiles, comme vous sçavez, & n'ont esté traitées par personne, j'ay esté bien aise d'être confirmé par vôtre lettre en l'opinion que j'atois déja conceue de Monfieur de ..., il est pourtant vray qu'il doit avoir grande experience dans les nombres, car luy ayant par l'entremife du Pere Mersenne proposé une question que personne de ceux à qui je l'avois proposée n'avoit encore peu soudre, il m'a envoyé d'abord les nombres qui fatisfont à la question, sans pourtant expliquer sa construction, la question est. Invenire tria triangula rectangula numero, quorum area conflituant tria latera trianguli rectanguli numero, fingulæ nempe areæ fingulis lateribus fint æquales : je vous advoueray que ce probleme me donne beaucoup plus de peine qu'à Monsieur de .... Il est vray que les nombres que j'ay trouvé sont différents des fiens, & que peut-étre ay-je tenu un chemin plus difficile, comme yous sçavez que ces questions ont infinies solutions, peut-étre serez vous de mon advis si vous essayez de fatisfaire à la proposition.

Vous verrez auffi mes spirales, desquelles la demonstration vous sera connüe tout auffi-tôt; car elle et pareille à celle des nouvelles figures que ja quarrées, ou ausquelles j'ay trouvé des cones égaux, & vous m'advoierez que ces propositions n'illustrent

pas peu la Geometrie.

Si Monsieur de Beaugrand n'a pas encore trouvé la demonstration de ces questions vous m'obligerez de luy en faire part, je luy ay écrit l'invention du centre de gravité de toutes ces nouvelles figures par une methode particuliere, qui ne supposé point la connoissance de la quadrature, ce qui vous semblera merveilleux jusques à ce que vous l'aurez veu, il est vray que je luy ay envoyé l'analysé seulement, & non pas la composition que je vous éclaireiray une autre fois, parce qu'elle a ses difficultez & ne paroît pas d'abord par cette voye. J'ay trouvé le centre de gravité de la parabole sans presupposer la quadrature, comme a fait Archimede, & ainsi on en peut tirer la quadrature par un simple corollaire, toutes ces propositions, ensemble celles des lieux plans, solides, & ad superficiem, que j'ay achevées, & celles encore des parties aliquotes des nombres dépendent dela methode dont Monsieur Despagnet ne vous a peu faire voir qu'un seul cas, parce que depuis que je n'ay eu l'honneur de le voir je l'ay beaucoup étendué & changée. Les rangentes des lignes courbes dépendent aussi de la, sur lequel sujer je vous proposeray de trouver une tangente à un point donné en la seconde Conchoide de Nicomedes.

Au reste je suis bien aise que vous ayez trouvé la demonstration, comme vous dites, de ce que supposé qu'aux paraboles les segmens de l'axe sont entre eux commeles parallelogrammes aux mémes paraboles, il fera vray aussi qu'estans tournez sur leurs axes, les centres des solides seront où l'axe est divisé en raison comme les Cylindres aux folides; car par la voye dont j'ay envoyé un exemple à Monsieur de Beaugrand, & que je mettray au long une autre fois, j'ay trouvé la demonstration de l'antecedent & de celle du consequent que vous m'envoyerez, s'il vous plaît, j'en tireray la proportion des folides paraboliques à leurs cones, qu'il feroit mal-aifé de trouver autrement, car yous trouverez bien la proportion de ceux qui viennent post quadrata alternatim, comme quarre-quarrez, cubocubes, &c. dequoy vous baillez l'exemple au premier, mais in parabolis cubicis, quadratocubicis & fic alternis in infinitum methodus qua ufi fumus non dat proportionem conoïdum ad conos, ex nostra autem methodo in omnibus omnino conoïdibus invenimus centrum gravitatis, ergo ex tua propolitione dabitur proportio corum ad conos. Je l'attends donc avec impatience, puis qu'elle doit servir à . cét usage, si ce n'est que vous ayez trouvé la proportion des conoïdes cubiques quadrato-cubiques, &c. à leur cones, ce que vôtre lettre semble marquer, auquel cas je vous fupplic m'envoyer lesdites proportions.

Ce n'est pas que je doûte de la veriré de vôtre proposition, mais permettez-moy de vous dire que je me suis désié que vous en enssiez trouvé la demonstration & que j'ay erû seulement que vous en avez sait l'experience aux conoïdes paraboliques des quarrequarrez, cubocubes, &c. alternis, mais la connoissance que j'ay de vôtre sçavoir fait que j'espere que vous me détromperez.

Pour ce qui est de la proportion du solide qui se fait sur un diametre de la parabole parallele à l'axe ma construction est différente de la vôtre. Il seroit inutile de l'adjouter,

puis qu'elles conclüent toutes deux.

Je me trouve obligé d'adjoûter un mot touchant vôtre proposition mechanique parce que le Pere Mersenne m'écrit qu'ensin j'ay aequiessé à vôtre opinion, ce que pouttant je ne sçaurois faire par les raisons que vois allez voir, & vous puis assure que jamais je ne sus mieux construé en la proposition de mon second levier que je le suis maintenant, car pour celle du premier il la saut établir par de nouveaux principes, puis-

que vous avez nié ceux que j'estimois si clairs.

Si vôtre principe duquel je vous ay déja écrit par ma derniere lettre est vray, il s'ensuit manifestement qu'un même corps approchant du centre de la terre changera son poids. In secunda figura sit vectis C A B, cujus medium A, cum centro terræ N, per rectam A N ad vectem perpendicularem jungatur, in punctis C & B, pondera C & B, æqualia constituantur, & similia quæ ad centrum per rectas C N, B N annuant. Si rectæ N C, N B, essent ad vectem perpendiculares potentia in A aqualis duobus ponderibus B & C ex tuo principio detineret vectem. Sed eum angulos N C A,N B A acutos efficiant, aut cadem, aut minor, aut major potentia requiretur in A ad æquilibrium. Si cadem potentia facit æquilibrium, verum crit principium quo in precedenti ad te epiftola ufi fumus ( quod si fatearis, statim vectem nostrum demonstrabimus. ) Si major, aut minor potentia aquilibrium constituit, ergo in 1. casu quò minuentur magis anguli rectarum CN, B N cum vecte, cò major requiretur ad æquilibrium potentia; in 2. casu minor. Supra punctum A idem vectis in cadem directionis linea similiter ponetur, ut in figura minuentur anguli linearum CN, BN, ut patet : variabit igitur potentia æquilibrij in A conftituta, ideoque pondus ex gravibus B & C compositum pro diversa à terra centro distantia crit ctiam diversum.

Primam partem dilemmatis quo minus fatearis impedit tua propolitio, quippe hoc dato; corruerer, fatearis igitur necesse est, aut potentiam in A variare pro diversitate angulorum, aut camdem semper esse in omni angulorum acutorum positione, sed tamen

inæqualem potentiæ quæ detinet potentias ad vectem perpendiculares.

Utrumlibet concesseris, manifestissima demonstratione detegitur paralogismus, quem tuæ demonstrationi irrepsisse nec veritas quam quærimus patitur dissimulare, nec tu

ipse poteris fortasse-diffiteri.

In prima figura quæ cft quatta tuæ ptopofitionis, his verbis ita conftruis. Soit le centre de la balance A, le bras A B plus grand que le bras A C, & foint premierement les lignes de direction B D, C E, perpendiculaires aux bras A B, A C, par lesquelles lignes tirent les puissance D, E, (lesquelles fignes tirent les puissance). De, (lesquelles feront des poids si on veur) & qui'il y ait méme raison de la puissance D à la puissance E, que du bras A C, au bras A B, les puissances tirans l'une contre l'autre, je dis qu'elles feront equilibre sur la balance C A B. Car soit prolongé le bras C A jusques en F en sorte que A F soit égale à A B, & soit considerée C A F comme une balance droite, de laquelle le centre soit A, soint aussi imaginées deux puissances G, H, desquelles & de toutes leurs parties les lignes de direction soint paralelles à la ligne C E, & que la puissance G soit égale à la puissance D, la puissance H égale à la puissance E, l'une sçavoir G tirant sur le bras A F, & l'autre sçavoir H tirant sur le bras A C, lors par la premiere proposition, les puissance G H feront equilibre sur la balance C A F. Mais par le premier principe la puissance D sur le bras A B, sait le méme effer que la puissance G sur le bras A B fait equilibre

avec la puissance H sur le bras A C, & la puissance H tirant de même que la puissance E sur le bras A C, par le même premier principe, la puissance D sur le bras A B, sera equilibre avec la puissance E sur le bras A C. Hie vertitur cardo tuæ demonstrationis.

Et 1. si dixeris in omni angulorum acutorum positione eamdem semper potentiam requiri ad aquilibrium, statim demonstrabo meam de vecte propositionem; satearis igitur necesse est variare potentiam prout anguli variant. His positis, esto si placet in exposita figura centrum terræ N in quod rectæ CE, BD dirigantur, & sint in punctis E & D pondera seu gravia in proportione data, quod quidem liberum esse tua innuit constructio (imò hùc tantùm abs te tenditur ut per potentias imaginarias ab omnibus omnino partibus العنامة moventes inveniatur proportio ponderum in vecte quiescente, aliter quippe, cum hujusmodi potentiæ nullibi in rerum natura reperiantur, inutiles prorsus essent) in punctis H & G construis potentias ponderibus E & D, aquales, qua ab omnibus ipsarum partibus 🍣 🗫 moveant, potentiam deinde H, potentiæ E æqualiter movere concludis per 1. tuorum axiomatum, quia nempe trahet H potentia per punctum C, & rectam H A, perpendicularem vecti, trahet etiam pondus E, per camdem rectam vecti perpendicularem, cum igitur æquales potentia per eamdem rectam & eumdem angulum moveant, & circa eamdem à vectis centro distantiam, pondus E & imaginaria H, potentia aqualiter trahunt. Id verisimile cum sit, veritatem intimam quærentibus non potest non videri falsissimum. Pondus in E sit Sphæricum, verbi gratia, omnes omnino ipsius partes ad centrum N tendunt per rectas in eadem N, centro concurrentes & yectem I C, si continuentur ad angulos acutos stantes, ergo potentiæ abs C, utrinque æqualiter remotæ intelligentur, vectem ad angulos acutos fuis motibus fecantes; contra cum partes omnes potentia H 📚 🗛 🕍 🕍 🕹 🕹 🕹 📥 moveant, intelligentur potentiæ abs C utrinque æqualiter remotæ ad angulos rectos vectem suis motibus secantes. Cum igitur partes omnes potentiæ H simul sumptæ æquentur partibus omnibus potentiæ seu ponderis E simul sumptis, tota enim potentia H toti ponderi E aquatur, patet ex jam traditis potentiatum H, E, in punctis H & E inæqualem esse motum ; quod igitur de potentia H concludit demonstratio, perperam ad pondus E porrigit.

S'il me restoit du temps ou du papier j'adjoûterois suivant vôtre desir la demonstration des cones Hoperimetres, ce sera une autre sois, me reservant encore de vous écrire quelque chose de plus recherché sur les Mechaniques, à la charge que vous m'obligerez de croire que je n'aurois garde de m'opiniâtrer aprés une proposition, si je ne la croyois veritable, & que je la quitteray un moment aprés que de nouvelles rations l'em-

porteront fur les miennes. Je suis, &c.



#### MONSIEUR,

Je trouve asses de loisir pour vous envoyer encore la construction du lieu plan, si à quoteumque, &c. que je tiens une des plus belles propositions de la Geometrie, & je crois que vous serés de mon advis.

Sint data quotlibet puncta, 5. verbi gratia, A, G, F, H, E, (nam propositio est generalis) quaritur circulus ad cujus circumserentiam in quolibet puncto insectendo rectas à datis punctis, quadrata omnium sint aqualia spatio dato. Jungantur puncta quaris A & E, per rectam A E, in quam ab aliis punctis datis cadant perpendiculares G, B, H, D, F, C, omnium rectarum, punctis datis vel occursu perpendicularium & puncto

A terminatarum sum atur pars conditionaria, quintans, vetbi gratia, in hac species quintans ergo rectarum AB, AC, AD, AE, simul sumprarum cto AO, & à puncto O excitet ur perpendicularis infinita ON, à quâ rescectur OI pars conditionaria (quintans nempe pro numero punctorum datorum) perpendicularium GB, FC, HD, & intelligantur jungi rectæ AI, GI, FI, HI, EI, quadrata istarum 5. erunt minora spatio datos demantur igitur à spatio dato & supersit, verbi gratia, Z planum cujus quintans, pars nempe conditionaria sumatur, & in quadratum redigatur, circulus centro Lintervallo M descriptus satisfaciet proposito, hoc est quodeumque punctum sumpseris in ipsius circumferenta rectarum à datis punctis ad illud punctum ducharum quadrata crunt arqualia spatio dato.

Adderein demonstrationem, sed longa sanè est, & malim vestrum amborum sollicitare genium ad eam inveniendam: non solum autem has propositiones, sed omnes omnino de locis plania absolvi, imò locos quambulrimos adinveni de quibus nibil

scripscrat Apollonius, qui tamen sunt pulcherrimi verbi gratia.

Datis tribus punctis in recta A B C, invenire circuli circumferentiam in qua sumendo quodlibet punctum ut N, quadrata A N, N B, superent quadratum N C spatio

De locis solidis & ad superficiem multa quoque jam sunt detecta. Casus loci plani superioris non addo, nam patebunt statim. Si punda data sint rantum tria, & conflittuant triangulum, centrum circuli localis erit centrum grayitatis illius trianguli, &

hac proportio fingularis, fatis est mira.

Sed hie non moror. Propolitionem universalishimam ita constituio, & jam construxi-Si à datis quotlibet punctis instectanctur rectæ, & exponantur omnium species in data proportione crescentes, aut desicientes erunt species ita auclæ aut deminutæ dato spatio æquales. Exemplum. Sint data tria puncta in superiori sigura Å, N, C, & quærendus circulus in cujus circumferentia sumendo quodlibet punctum ut N quadrati N A dimidium, verbi gratia, quadrati B N duplum & quadrati C N triplum simul juncha consciunt spatium datum & demonstratio ad quamlibet proportionem & quotlibet puncta porrigenda. Hancpropositionem, pulcherrimam sanè, videtur non vidisse Apollonius.

#### 

Du 4. Avril 16 17.

#### MONSIEUR,

Quoy que j'eusse receu des Lundy dernier vôtre demonstration du lieu plan, neantmoins mes occupations tant publiques que particulieres ne me permirent point de la
considerer jusques à Jeudy que je la presenta de vôtre part à l'Assemblée de nos Mathematiciens qui étoit ce jour là chez Monsieur de Montholon Conseiller, où elle seu
receüe, considerée, admirée avec étonnement des espitis, & vôtre nom élevé jusques
au Ciel, avec charge particuliere à moy de vous remercier au nom de la Compaguie, & vous prier de m'envoyer tout d'une main la composition du lieu solide avec une briefve demonstration, asin de faire imprimer les deux ou soûs vôtre nom, ou sans nom
comme vous le voudrez: en quoy nous aurons le soin d'étendre plus au long ce
quis semblera trop concis pour le publie; cependant il y eût debat à qui auroit vôtre
éctit pour en tiret copie, chacun m'enviant le bon-heur de la communication que j'ay
avec vous: mais Monsieur le President Paschal à qui le premier je l'avois mis entre les

mains, & qui l'avoit leu à la Compagnie, donna arrest en sa faveur, se fondant sur la maxime (qui tenet, teneat) & pour faire droit aux parties interessées, se chargea luy même de leur en fournir copie, ordonnant que puis aprés l'original me seroit remis entre les mains. Je leur avois dés auparavant communiqué la construction, & un nommé. Monsieur le Pailleur avoit trouvé la demonstration particulière pour trois & pour quatre points, si différente de la vôtre, que c'est une chose étrange; il y avoit apparence qu'avec le temps il eût trouvé une demonstration generale. Mais il confesse que cette recherche le tuoit, & qu'il vous a une particuliere obligation, de l'avoir delivré d'une peine presque insupportablespour moy je ne me puis promettre aucun loisir que trois mois ne soient passez, pour être delivré de mes leçons publiques, & quand j'aurois ce loifir je ne serois pas affûré de trouver le lieu solide, lequel je prevoy tresdifficile, c'est pourquoy dés maintenant je vous feray si vous voulés une ample declaration de mon impuissance, afin que sans me tenter plus long-temps, & qu'avant égard aux prieres d'une telle Compagnie que celle dont je vous parle, vous nous fassiez part de vôtre invention, qui est telle que le grand Geometre des siecles passez se glorifioit particulierement d'y avoir adjoûté la perfection, en ayant receu l'invention de ceux qui l'avoint precedé; jugés combien vous avés occasion de vous glorifier de l'avoir trouvée en un temps auquel elle étoit en même état que si elle n'avoit jamais été connue: Il m'est enfin parû quelque lumiere pour le centre de gravité des paraboles en considerant les centres des parallelogrammes circonscrits, comme s'ils étoint tous posés sur une même baze differens seulement en hauteur, mais comme ces lumieres me viennent au matin en me levant, & qu'il faut du loisir pour les éclaircir je ne me puis pas promettre d'en venir à bout si tôt, si vous me délivrés de cette peine, je vous en auray l'obligation entiere. Je suis, &c.

ARCONTE de M. de Fermat à Monsieur de Robbral à Paris.

Du 20. Avril 1637.

#### Monsieur,

Je ne peus pas vous écrire par le dernier Courtier, à cause des occupations ausquelles jeme trouvay engagé, je prens maintenant la plume pour vous témoigner que je suis beaucoup obligé à ces Messieurs, à qui vous avés fair voir ma proposition, ausquels vous asseurerés, s'il vous plait, que j'estime beaucoup plus leur approbation que mon Ouvrage. Leur sçavoir est si connu, que je ne puis m'empécher d'étre glorieux d'avoir écrit & inventé quelque chose qui leur plaise. Je ne pretends pas par là vous exclurre du nombre, au contraire les marques de vôtre sçavoir m'étant plus particulierement connuès, je juge par là quels doivent étre ceux qui conserent avec vous.

Au reste je vous cusse envoyé les lieux solides, ad 3. & 4 lineas, n'étoit que j'ay creu que Monsteur de Beaugrand ne sera pas difficulté de baillet à Monsteur de Carcavi leiue ad 3. lineas, que je luy envoyay il y a long-temps avec la demonstration, dés que vous aurez celuy-là je vous envoyeray l'autre. Si j'avois retenu côpie de celuy ad 3. lineas je n'euste pas fait difficulté de vous l'envoyer. Mais ne l'ayant plus, j'ay voulu ménager la peine qu'il m'eût falu prendre à le refaire, à laquelle je, me porteray pourtant, si Monsteur de Beaugrand ne le baille pas. Vous verrez entre les mains de Monsteur Carcavi les deux livres, de locis planis, que j'avois promis depuis long-temps à Monsteur Beaugrand, & que j'ay à dessein envoyé un Courrier plûtôt que jene luy-avois sait espeter, afin que vous puissez expendant les voir. Vous m'obligerez de m'en éctire avec

franchise vôtre sentiment. Je ne doûte pas que la chose n'eût peu se polir davantage, mais je suis le plus paresseux de tous les hommess je seray bien aise que vous m'écrivicz aussi quelles de ces propositions vous étoient connues, & quelles non, & en cas que vous en ayez veu quelqu'une, principalement du 2. Livre, si elles étoient pareilles à celles que vous verre. Car il y a huir ans que le deuxiéme Livre est écrit & en ce temps j'en baillay deux copies, l'une à Monsieur Despagnet Conseiller au Parlement de Bourdeaux, & l'autre à Monsieur de ...., si bien que peut-être quelqu'une de ces propositions aura esté divulguée, peut-étre vous même, ou quelqu'autre de ceux de vôtre Compagnie en ont fait une partie. Eclaircissez moy de tout au vray, & vous m'obligerez beaucoup, & fur tout que vôtre jugement suive toutes ces propositions, s'il vous plaît, je l'attends pour réponse à celle-cy; au reste quoy qu'on juge digne d'impression de moy, je ne veux pas que mon nom y paroisse, je me reserve à vous entretenir plus amplement une autrefois; cependant vous scaurez qu'outre les lieux plans & folides qui sont dans Pappus, j'en ay trouvé grande quantité de tres-beaux & dignes de remarque, que je n'ay pourtant ozé méler avec ceux d'Apollonius. J'en ay plus de cent propositions tres-belles, & particulierement des lieux solides, & ad superficiem, mais le loisir me manque ; je n'ay pas voulu faire le Grammairien en expliquant au menu le texte de Pappus, il sussit que j'aye pris son sens, comme je croy que vous m'advouerez. J'attends vôtre réponse, & suis, &c.

#### क्ट्रार्क्स्यक्ट्रार्क्स्यहरू क्ट्रार्क्स्यहरू क्ट्रार्क्स्यहरू क्ट्रार्क्स्यहरू क्ट्रार्क्स्यहरू क्ट्रार्क्स्यहरू Lettre de Monsieur de Roberval à Monsieur de Fermat.

Du r. Inin 1638.

### Monsieur,

Puis qu'il est vray qu'il n'y a aucun contentement que je prefere à celu y que je reçoy de vos Lettres, vous devés penser que les occupations qui m'ont empéché de vous écrire dépuis si long-temps, doivent avoir esté bien pressantes, ayans eu la force d'interrompre nôtre entretien qui m'est si cher & si agreable. Or pour recommencer, je vous diray que si j'ay entrepris la defense de vôtre traitté (de Minimis & Maximis) contre les objections de M. Descartes, je m'y suis senty obligé, ou plûtôt necessité par mon genie, qui ne peut fouffrir que la verité soit tant soit peu obscurcie, tant s'en faut qu'il endure qu'on la fasse passer pour ce qu'elle a de plus contraire, j'entens pour une fausseré accompagnée de paralogifines. C'est pourquoy j'ay grand besoin qu'au lieu de me remercier comme vous faites, vous m'excusiez, tant pour ce qu'étant foible j'ay osé entrer en lice contre un fort adversaire pour vous, que pource que je l'ay fait sans vous en advertir, veu que vous sembliez y avoir le principal interest. Mais en effet c'est l'interest de la verité, & de tous ceux qui la cherissent; c'est pourquoy j'en ay fait le mien propre, & elle ma paru si claire qu'elle m'a fait passer pardessus les considerations de ma foiblesse, à laquelle j'ay pensé que son évidence pourroit suppleér assez suffilamment. l'espere que vous recevrez cette excuse & que vous me serés l'honneur de croire que la connoillance que j'ay de vôtre merite, m'a tellement acquis à vous, qu'elle m'a fait témoigner ce zele, quoy que mon insuffisance seule l'ait peu rendre en quesque sorte indiscret. Monsieur Descartes n'ayant pas encor receu mon écrit le 3. May, ce qui est pourtant bien tard, a fait quelques objections nouvelles de peu de consequence, vous les verrez dans sa Lettre que le Pere Mersenne vous pourra envoyer, il veut trouver la tangente d'un cercle, persistant toûjours que c'est la plus grande, sinon qu'il y adjoûte qu'elle n'est la plus grande que soûs certaines conditions; en quoy il s'enferre luy mé-

me, voulant refuter vôtre écrit qui parle de la plus grande absolument, par l'exemple d'une qui n'est la plus grande que conditionnairement. Il est vray que voulant la trouver absolument ou la moindre, & pour ce faire nommant le diametre ND, C, DE, B, & D C; ou E C, A, on tombe dans une absurdité que C + B' est égal à rien, & si le point E étoit dans le cercle C - B' séroit égal à rien. Mais cette absurdité monstre qu'il ne faut pas chercher le point B dans la circonference autre part que dans la ligne D N, scavoir au point N pour la plus grande, & au point D pour la moindre. En quoy il est remarquable que C-B est la somme de la plus grande & de la moindre & C-B est leur difference. Mandez moy quel est vôtre sentiment, car n'ayant pas encor le loisir de considerer bien particulierement le fonds de vôtre methode & sa demonstration, il ne peut étre qu'elle ne contienne des mysteres qui me sont encore cachez. L'aytrouvé admirable le moyen par lequel vous l'appliquez aux paraboles & solides paraboliques pour en trouver les centres, mais le voulant éprouver en la vraye parabole, j'ay trouvé qu'il falloit Changer vôtre raifonnement qui n'eft que particulier au Conoïde parabolique, car ayant l'espece de la ligne E O, vous pouvez bien dire comme la différence des quarrez I A, & AN est au quarré de AN, ainsi la ligne EO est à OM, ce que vous ne prouvez pas en la pas rabole même, en laquelle suivant ce raisonnement il faudroit dire, comme la difference des cubes de I A & A N est au cube de A N, ainsi la difference des quarrez de E M, & MO est au quarré de MO, & cependant vous n'avez pas l'espece ny de l'un ny de l'autre de ces quarrez; au lieu desquels j'ay dit ainsi, il y a plus grande raison du cube I A au cube A N que du quarré E I au quarré O I, ce qui reuffit, & en la parabole cubique j'ay dit, il y a plus grande raifon du quarré-quarré I A au qq. A N, que du cube E I au cube O I, &c. Mais le raisonnement est autant ou plus beau & plus facile par les figures qui restent ayant osté le plan parabolique du parallelogramme qui le comprend. J'ay promis à Mr. Mydorge de l'entretenir sur cette invention que je ne scaurois assez admirer ; & je m'affeure que Mr. Paschal en sera ses exclamations ordinaires, si je puis la luy faire voir, comme j'espere & a Mr. des-Argues; il faut aussi que Mr. Descartes la voye, afin qu'il nous en fasse voir les paralogismes, & puis que vous avez trouvé par la méme voye les rangentes de sa figure qui est une espece d'ovale, il sera bon que vous luy envoyez, ou nous, si vous le trouvez meilleur. Mais prenez garde que par le même point donné il peut y passer deux de ces ovales, & partant y avoir deux tangentes, ce que j'espere que l'equation sera découvrir. J'y travaillerois, mais je suis asturé que vous y reussirez mieux que moy: joint qu'il me faudroit étre délivré de la rose à laquelle je suis attaché; ayant appellé du nom de roue le cercle qui roule, avec les conditions que yous scavez, & ayant donné un nom à la ligne courbe que décrit un point de la circonference pendant une revolution entiere, je demonstre que l'espace compris de cette ligne courbe, & de la droite qui luy fert de base sur laquelle la roue se meut, est (majus dată quam in ratione ) c'est à sçavoir que de cét espace en ayant osté l'espace de la roue, il y aura même raison du reste à la même roue, que de la base de l'espace à la moitié de la circonference de la roue. D'où il s'enfuit qu'en la roue ordinalre de laquelle la base est estimée égale à la circonference, l'espace dont il s'agit est triple de la roue, & si la base est double de la circonference l'espace sera quintuple de la roue: Si triple, septuple: & ainsi en continuant par les nombres impairs. De tout cecy, je vous envoyeray par le premier Courrier une brieve demonstration, en attendant le traité entier. Te fuis , &c.

# 

Detrie at 111011jeun at 1 timat a 111011jeun

## MONSIEUR;

Puis que Monsieur de ..... parle, & que vous l'ordonnés, vous, Monsieur, de qui la reputation est si grande & si bien établie, je laisse éveiller ma Geometrie, qui dormoit dépuis long-temps dans un profond repos, & pour entrer d'abord en matiere, je veux bien vous conter l'intrigue de nôtre Dioptrique \* & de nos refractions en forme d'Histoire, afin de vous laisser le jugement libre, & que vous puissez prononcer sans preoccupation. Dés que j'eus veu le Livre de seu Monsieur Descartes, & que j'eus examiné avec quelque attention la proposition qui sert de sondement à sa Dioptrique, & qui établit la proportion des refractions, je soupçonnay sa preuve, sa demonstration me sembla un veritable paralogisme, i. Parce qu'il la fonde sur une comparaison, & que vous sçavez que la Geometrie ne se picque guere de ces figures, les comparaisons y étant encore plus odieuses que dans le commerce du monde. Secondement parce qu'il suppose que le mouvement de la lumière qui se fait dans l'air & dans les corps rares est plus malaile, ou si vous l'aimez mieux ainsi plus lent que celuy qui se fait dans l'eau, & les autres corps denses, ce qui semble choquer le sens commun, & enfin parce qu'il pretend que l'une des directions ou des determinations du mouvement d'une balle subsiste toute entiere aprés la rencontre du second milieu, j'adjoûtois même quelques autres raisons, qu'il scroit ou superflu, ou ennuyeux de vous déduiresil vît mes écrits, il y répondit, & aprés plusieurs réponses & repliques de part & d'autre nous nous separames, comme le prevenu & le témoin, l'un dans l'affirmative, l'autre dans la negative, quoy que j'eus enfin des Lettres de sa part pleines de civilité. Dépuis sa mort Mr. de la Chambre avant publié son traité de la lumiere, & m'ayant fait l'honneur de me l'envoyer, je pris occasion de luy écrire la Lettre que vous avés veile, dans laquelle je luy témoignay que pour nous guarentir des paralogismes en une matiere si obscure, je ne voyois point de moyen plus affuré que de chercher les refractions dans cét unique principe que la nature agit toûjours par les voyes les plus courtes, sur le fondement duquel je luy indiquay qu'on pouvoit chercher par Geometrie le point de refraction en le reduifant au probleme ou theoreme que vous sçavez; mais parce que j'en jugeay l'invention tresdifficile & tres embarraffée, puis que ces questions de maximis & minimis, conduisent d'ordinaire à des operations de longue haleine, & qui se broüillent aisement par une infinité d'asymmetries qu'on trouve sur son chemin, je laissay là ma pensée pendant plusieurs années en attendant que quelque Geometre moins paresseux que moy en fit ou sa déconverte on la demonstration. Personne ne voulut entreprendre ce travail; cependant je recevois de Lettres de Monsieur de la Chambre de temps en temps, par lesquelles il me pressoit d'adjoûter la Geometrie à mon principe, & de faire la demonstration en forme du veritable fondement des refractions. Ce qui me rebutoit à l'advance étoit l'affeurance que Mr. Petit & autres m'avoint donnée, que leurs experiences qu'ils avoint souvent reiterées pour mesurer les refractions, & dans l'eau, & dans le cristal, & dans le verre, & dans beaucoup d'autres liqueurs différentes, s'accordoint tres-precisement avec la proportion de Monsieur Descartes, de sorte qu'il me sembloit inutile d'en aller

<sup>\*</sup> Ceux qui ont le troiféme Tome des Lettres de M. Descartes y pourront voir plus au long les objections de M. Fermat coatre la Dioptrique de M. Descartes, à diven écrits sur ce sujet depais la page 167. jusques à la page 367.

chercher quelqu'autre par mon principe, puisque la nature elle même s'expliquoit si clairement en sa faveur. L'objection que vous me faites dans vôtre écrit ne me faisoit nulle peine, & j'y avois déja répondu dans ma Lettre à Mr. de la Chambre par cette raison que tout ce qui appuye ou fait serme sur quelque point d'une ligne courbe est censé faire ferme ou appuyer sur la ligne droite qui touche la courbe audit point, & ainsi quoy que la somme des deux lignes de restection soit quesquesois la plus grande dans les miroirs concaves, sphæriques ou autres, elle est toûjours la plus petite de toutes celles qui peuvent tomber sur la ligne ou sur le plan qui touchent les miroirs au point de la reflection, & cela n'a pas besoin de plus grande preuve, Mr. Descartes le fuppofant ainsi aussi bien que moy; toute la difficulté se reduisoir donc à ce qu'il me paroifloit que j'avois à combattre, non seulement les hommes, mais encore la nature. Neantmoins les dernières instances de M.de la Chambre furent si pressantes que je resolus il y peut avoir environ deux ou trois ans de tenter le secours de mon analyse, m'imaginant qu'il y a une infinité de proportions différentes entre-elles, dont les sens ne seauroient veriffier la diversité, & qu'ainsi j'en trouverois peut-étre quelqu'une qui approcheroit de celle de Monsieur Descartes, & qui pourtant ne seroit pas la même. Je fis mon analyse en forme par une methode qui m'est particuliere, & qu'Herigone à fait autretre fois imprimer dans son cours Mathematique, je surmontay toutes les asymmetries avec peine, & voilà que tout à coup à la fin de mon operation tout se débrouille, & il me vient une equation tres-simple qui me donne justement la même proportion de Monsieur Descartes ; je creus sur l'heure avoir equivoqué, car je ne pouvois me figurer qu'on aboutit à une même conclusion par des routes tout à fait opposées, Mr. Descartes supposant pour un des moyens de sa demonstration que le mouvement de la lumicre trouve plus de relistence dans l'air que dans l'eau, & moy supposant tout le contraire, comme vous verrez dans la copie de ma demonstration que j'ay tâché de refaire de memoire pour vous farisfaire pleinement, mon original avant esté envoyé à Monfigur de la Chambre fuivant ma pareffe ordinaire. Je refis donc pour lors la question à diverses reprises en changeant les positions, & je trouvay toûjours la même conclusion, ce qui me confirma deux choses, l'une que l'opinion de Mr. Descartes sur la proportion des refractions est tres-veritable, & l'autre que sa demonstration est tres-fautive, & pleine de paralogismes. Messieurs les Cartesiens virent ensuite ma demonstration qui leur fut communiquée par Monsieur de la Chambre, ils s'opiniâtrerent d'abord à la rejetter, & quoy que je leur representasse tout doucement qu'il leur devoit suffire que le champ de bataille demeurât à Mr. Descartes, puisque son opinion se trouvois veritable & confirmée, quoy que par de raisons differentes des siennes, que les plus sameux Conquerans ne s'estimoient guere moins heureux lors que la victoire leur étoit procurée par les troupes auxiliaires, que si c'étoit par les leurs, ils ne voulurent point dans les premiers mouvemens entendre raillerie, ils vouloint que ma demonstration fût fautive, puis qu'elle ne pouvoit pas subsister sans destruire celle de Mr. Descartes qu'ils entendoient mettre toûjours hors du pairimais comme les plus habiles Geometres qui virent la mienne fembloint y donner leur approbation, ils me firent enfin compliment par une Lettre de Mr. Clairsellier, qui est celuy qui a procuré l'impression des Lettres de Monficur Descartes, ils crierent au miracle dequoy une même verité s'étoir rencontrée au bout de deux chemins entierement oppolez, & prononcerent qu'ils vouloient bien laisser la chose indecise, & advouer qu'ils me sçavoint à qui donner la preferance de Mr. Descartes ou de moy sur ce sujet, & que la posterité en jugeroit. C'est à vous, Monsieur, qui estés sans doûte destiné par vôtre merite extraordinaire à avoir grand commerce avec elle à l'informer, si vous le jugez à propos, de ce celebre demélé, ou si vous aymés mieux placer ce petit écrit parmi vos papiers inutiles, j'y consens, & tout m'est indifferent; mais il n'en est pas de même de la tres-humble priere que je vous fais de me croire, &c.

# Township dont it of parts day to I otto procedure

Demonstration dont il est parlé dans la Lettre precedente.

Oit la droite AFM, qui represente la separation de deux differens milieus, que Sl'air soit du costé de B, & l'eau du costé de H, le rayon de lumiere qui doit aller du point B qui est en l'air, vers le point F, ou commence le milieu de l'eau, se romp & va vers H, s'approchant de la perpendiculaire suivant les experiences connues & vulgaires. Monsieur Descartes determine ce point H, en telle sorte qu'en tirant une perpendiculaire du point B sur la ligne A F M, qui soit B A, il fait que la ligne A Fest à la ligne FM, comme la resistance d'un des milieus à celle de l'autre, bien qu'il entende contre mon sens, que la resistence est plus grande dans l'air qu'elle ne l'est dans l'eau. Soit donc la plus grande refiftance representée par la ligne AF & la moindre par celle de FM & par confequent la ligne AF plus grande que FM, soit élevée du point M la perpendiculaire M H qui soit conpée en H par le cercle dont le centre est F, & le rayon F B, si bien que les droites B F, & F H feront égales, je dis que le rayon B I venant à se rompre par la rencontre de l'eau ira vers H, car puisque par mon principe la nature agit toujours par les voyes les plus courtes, si je prouve qu'en passant par les deux droites B F, & FH elle y employe moins de temps qu'en passant par aucun autre point déla droite A M, j'auray prouvé la verité de la proposition ; or puis que je presuppose que le mouvement dans l'air est plus aisé, & par consequent plus vîte, le mouvement de B en F se faira en moins de temps que celuy de F à H, & pour regler la veritable proportion, il faut faire comme AF à FM, qui sont les mesures des resistances, ainsi BF à FD, & les deux droites DF & FH seront les mesures du temps qui sera employé de BàF & de Fà H, scavoir la droite DF, sera la mesure du mouvement par BF qui est plus vîte & la droite F H fera la mesure du mouvement par F H qui est plus lent, & ce suivant la proportion de BFàFD, ou de HF qui est égale à BF à la même FD; si je prouve donc que quelque point que vous preniez des deux costez DF, la somme des deux droites DF, FH est toûjours plus petite que deux droites prises au même sens, j'anray ce que je cherchois; soit donc premierement du costé vers M le point O en joignant les droites BO, & OH, & faisant comme BF à DF ainsi BO à CO, je dois prouver que la somme des deux droites CO & OH est plus grande que celle de DF & FH, & en prenant de même quelqu'autre point comme V de l'autre côte vers A, je dois aussi prouver qu'en joignant les deux droites B V, & V H, & faisant comme BFàDF, ainsi BVàYV la somme des deux droites YV, & VH est plus grande que celle des deux droites DF & FH ; pour y parvenir je fais comme BF à AF, ainsi FOàFR, & comme la même BFàFM ainsi FOàFI, puisque BF est plus grande que AF, donc FO est plus grande que FR, & puisque AF est plus grande que FM, FR cft aussi plus grande que FI, & il paroît même que FR est à FI comme AFàFM, car puisque par la construction comme A Fest à FB ainsi FR à FO, & comme FB à FM ainsi F O à F I, donc, ex æquo, comme A F à F M, ainsi F R est à F I, je dis donc que les deux droites CO & OH font plus grandes que les deux droites DF & FH, car par Euclide au triangle amblygone FHO la somme des deux quarrez HF & FO est égale à la somme du quarré HO & du rectangle MFO pris deux fois, or puisque nous avons fait comme BF ou FH à FM ainsi FO à FI, donc le rectangle sous les extremes HFI est égal au rectangle soûs les moyennes MFO, & le rectangle HFl pris deux sois est égal au rectangle MFO pris deux fois; nous avons donc la somme des deux quarrez HF & FO égale à la somme du quarré HO & du rectangle HFI pris deux sois, mais le rectangle HFI pris deux fois est égal au rectangle HIF pris deux fois, & au double quarré de I F & le quarré H F par le même Euclide est égal au rectangle H I F pris deux sois, &

aux deux quarrez H I & I F, nous avons donc d'un côté le quarré H I, le quarré I F, le rechangle HIF deux fois pris, & le quarré FO égaux au quarré HO au rechangle HIF deux fois pris & au quarré FI pris deux fois, ôtez de part & d'autre le rectangle HIF deux fois & le quarré FI, reste d'un côté le quarré HI avec le quarré FO égaux audit quarré HO & IF, mais le quarré FO est plus grand que le quarré F1, puis que par la construction FO est plus grande que FI, donc le quarré HO est plus grand que le quarré H I, & partant la droite H O est plus grande que la droite H Is i je prouve en fuite que la droite C O est plus grande que les deux droites D F & F 1, il restera prouvé que les deux CO & OH sont plus grandes que les trois DF, FI, & IH, ou que les deux DF & FH; je prouve donc le requis dans le triangle amblygone BFO par Euclide le quarre B O est égal à la somme des quarrez B F & F O & au double rectangle A FO, mais puisque nous avons fait par la construction comme B Fà F A ainsi F Oà FR, donc le rectangle foûs BF&FR est égal au rectangle AFO, & par consequent le quarré B O est égal aux quarrez B F & F O & au rectangle tous B F, F R deux fois pris, mais le quarré FO est plus grand que celuy de FR, puisque la ligne FO a esté prouvée plus grande que la ligne FR, donc si vous substituez le quarré de FR au lieu de celuy de FO, le quarré B O fera plus grand que les deux quarrez B F, F R, & le rectangle B F R deux fois pris, mais ces dernieres fommes font égales par Euclide au quarré des deux droites BF&FR prifes comme une seule, done la droite BO est plus grande que la somme des deux droites BF & FR: mais nous avons prouvé que R Fest à 1F comme AF à FM, c'est à dire comme BF à FD qui est la mesure de la diversité des mouvemens, donc comme la somme des deux antecedens BF & FR est à la somme des deux consequens DF & FI, ainfi BFàFD, or BO eftà OC, comme BFàFD, donc comme BO eftà OC, ainsi la somme des deux droites BF & FR est à la somme des deux droites DF & FI, mais nous avons prouvé que la droite B O est plus grande que la somme des deux droites B F & FR. il est done vray que la droite CO est plus grande que la somme des denx droites DF&FI, ce qu'il faloit prouver en second lieu; il n'y a donc aucun point du côté de M par où le rayon puisse passer sans y employer plus de temps que par le point F. Il reste à prouver la même chose au point V; soit fait comme cy-dessus; comme BFàFA, ainsi FVAFN, & comme la meme BFAFM, ainsi FNAFX,NFscra AXF comme AF à FM, c'est à dire comme BFà FD par la preuve precedente, & chacune de ces deux droites NF & XF sera pluspetite que VF, par ce qui a precedé; il faut prouver que la fomme des deux droites Y V & V H est plus grande que la somme des deux droites D F & FH. Je considere premierement que par Euclide dans le triangle amblygone VFH la somme des quarrez HF & FV, & du rectangle MFV pris deux fois est égale au quarré V H, mais puis que par la construction il a esté fait comme B F à F M ainsi F V à F X, donc le rectangle BFX ou le rectangle HFX (puisque BF&FH sont égales ) est égal au rectangle MFV: nous avons donc d'un costé la somme des quarrez HF&FV & du rectangle HFX pris deux fois égale au quarré HV, mais le quarré FX est moindre que le quarré FV, donc la somme des quarrez HF, FX & du rectangle HFX pris deux fois est moindre que le quarré HV. Or cette somme est égale au quarré fait des deux droites HF & FX, comme d'une scule par Euclide, donc la somme des deux droites HF & F X est moindre que H V & H V est plus grande que ces deux droites H F & F X; si je prouve donc que la droite Y V est plus grande que la droite D X il restera prouvé que la fomme des deux YV & H V est plus grande que la somme des trois DX, XF, FH, c'est à dire que des deux D F, F H, pour faire cette derniere preuve, je considere le triangle amblygone BVF auquel par Euclide les deux quarrez BF & FV font égaux au quarré BV, & au rectangle AFV pris deux fois ; or puisque par la construction nous avons fait comme BFAFA, ainsi VFAFN, donc le rectangle BFN est égal au rectangle A F V, & partant la somme des deux quarrez B F & F V est égale à la somme du quarré BV, & du rectangle BFN pris deux fois; or le rectangle BFN pris deux fois est égal

au rectangle BNF pris deux fois, & à deux fois le quarré FN, donc la fomme des deux quarrez BF & FV est égale à la somme du quarré B V, du rectangle BN X pris deux sois, & du quarré de FN pris deux fois; or le quarré BF est par Euclide égal au quarré BN, au quarré NF, & au rectangle BNF pris deux fois, nous avons donc la somme des quarrez B N, N F, F V, & du rectangle B N F pris deux fois égale à la fomme du quarré BV du rectangle B NF pris deux fois, & du quarré de FN pris deux fois : ôtez de châque côté le rectangle BNF pris deux fois, & le quarré NF, il restera donc que le quarré de BN, & le quarré FN feront égaux aux quarrez BV & FN, or le quarré FV est plus grand que le quarré de FV par la construction, donc le quarré BV est plus grand que celuy de BN, & partant la droite BV est plus grande que la droite BN, mais nous avons prouvé que comme la droite BF est à FD, ainsi NF est à FX, donc comme la droite BF est à FN, ainsi sera DF à FX, & par la conversion des raisons, comme BF à BN, ainsi sera DF a DX, & comme BF à DF, ainsi BN à DX, mais nous avons fait comme BF à DF, ainsi BVàYV, donc comme BV à YV, ainsi sera BN à DX, mais nous avons prouvé que BV est plus grande que BN, donc YV le sera plus que DX. Or il a esté déja prouvé que V H est plus grande que les deux droites H F & FX, donc il est pleinement prouvé que les deux droites YV & VH sont plus grandes que les trois DX, XF, & FH, ou que les deux DF & FH, & ainsi la demonstration est complette. Il fuit de la qu'en pofant mon principe, que la nature agit toûjours par les voyes les plus courtes, la supposition de Monsieur Descartes est fausse lors qu'il dit que le mouvement de la lumiere fe fait plus aisement dans l'eau, & les autres corps denses que dans l'air, & les autres corps rares, car si cette supposition de M.Descartes étoit yraye, & que yous imaginiez qu'en ma figure l'air est du côté de H,& l'eau du côté de B,il s'ensuivroit en transposant la demonstration que le rayon qui partiroit du point H, & rencontreroit l'eau au point F se romproit vers B, parce que le mouvement par l'air étant plus lent selon la supposition de Monsieur Descartes, il seroit mesuré par la droite HF, & celuy qui se fait dans l'eau seroit mesuré par la droite F D, comme étant plus vîte, de sorte que les deux droites H F, F D, étant les plus petites, la refraction se feroit vers B, c'est à dire que le rayon s'écarteroit de la perpendiculaire, ce qui est absurde & contre l'experience; si la sitüation des deux points B & H change dans les deux lignes BF & FH prolongées de part & d'autre autant que vous voudrez, la demonstration aura lieu, & vous le verrez de vous méme. Te n'adjoûte point l'analyse, car outre qu'elle est longue & embarrassée, il vous doit suffire que le retour que vous venez de lire est court & purement Geometriques il suit de tout cela, que lors que les deux points B & F sont donnez, ou bien H & F, on peut trouver aisement le probleme par les plans, mais lors qu'on donne deux points C, O, B, & H, & qu'on veut chercher par eux le point de refraction dans la ligne ou plan qui separe les deux milieus, en ce cas le probleme est solide, & ne se peut construire qu'en y employant des paraboles, des hyperboles, ou des ellipses, mais comme cette invention n'est guere mal-aisée à un Geometre mediocre en demeurant d'accord du fondement, & de la proportion sur laquelle il doit travailler, & que je vous ay déja expliquéc, je n'ay garde de doûter que vous ne la trouviez d'abord, vous, Monsieur, qui estés fi fort au dessus du commun; outre que ne s'agissant proprement dans la question que vous me faites, que d'apprendre quelles sont les voyes de la nature, j'y ay déja fatisfait, & que cette grande ouvriere n'a pas besoin de nos instrumens & de nos machines pour faire ses operations.

Lettre

#### 

## Monsieur,

Aprés vous avoir remercié de vos civilitez, & protefté que je feray ravy d'avoir des occasions à vous plaire, je vous supplieray de me faire part de vôtre invention sur le sujet des tangentes des lignes courbes, & encore de vos speculations mechaniques sur la percussion, puisque vous me faites esperer la communication de vos pensées en cette matiere. Aprés ecla je vous diray que Mr. Freniele m'a donné depuis quelque temps l'envie de découstir les mysteres des nombres, en quoy il me semble qu'il est extremement versé; je luy ay envoyé les belles propositions sur les progressions Geometriques, qui commencent à l'unité, lesquelles j'ay non seulement trouvées, mais encore demonstrées, bien que la demonstration en soit assez cachée, ce que je vous prie d'essayer, puisque vous les avez veües; mais voicy ce que j'ay découvert depuis sur le sujet de la proposition 12, du 5. Livre de Diophante, en quoy j'ay suppleé, ce que Bachet advoite n'avoir pas sceu & rétably en même temps la corruption du texte de Diophante, ce qui seroit trop long à vous deduire : il suffit que vons voyez ma proposition, & que je vous fasse plûtôt souvenir que j'ay autrefois demonstré qu'un nombre moindre de l'unité qu'un multiple du quaternaire n'est ny quarré ny composé de deux quarrez, ny en entiers, ny en fractions. I'en demeuray là pour lors, bien qu'il y ait beaucoup de nombres plus grands de l'unité qu'un multiple du quaternaire, qui pourtant ne sont ny quarrez ny composez de deux quarrez, comme 21, 33,77, &c. ce qui a fait dire à Bachet sur la division proposée de 21. en deux quarrez, quod quidem impossibile est, ut reor, cum is neque quadratus sit, neque suaprè natura compositus ex duobus quadratis, où le mot de, reor, marque évidemment qu'il n'a point seu la demonstration de cette impossibilité, laquelle j'ay enfin trouvée & comprise generalement dans la proposition suivante.

Si un nombre donné est divissé par le plus grand quarré qui le mesure, & que le quotient se trouve mesuré par un nombre premier moindre de l'unité qu'un multiple du quatternaire ; le nombre donné n'est ny quarré , ny composé de deux quarrez, ny en entiers, ny en fractions. Exemple, soit donné \$4. le plus grand quarré qui le mesure est 4. le quotient 21. lequel est mesuré par trois , ou bien par 7. moindres de l'unité qu'un multiple de 4. je dis que \$4. n'est ny quarré ny composé de deux quarrez, ny en entiers

ny en fractions.

Soit donné 77. le plus grand quarré qui le mesure est l'unité, le quotient 77, qui est icy le méme que le nombre donné se trouvé mesure par 1, ou par 7, moindres de l'unité qu'un multiple du quaternaire; je dis que 77. n'est ny quarré ny composé de deux

quarrez ny en entiers ny en fractions , &c.

Je vous advoüe franchement que je n'ay rien trouvé en nombres qui m'aye tant plû que la demonstration de cette proposition, & je seray bien aise que vous sassier effort de la trouver, quand ce ne seroit que pour apprendre si j'estime plus mon invention qu'elle ne vaut. J'ay demonstré en suite cette proposition qui ser à l'invention des nombres premiers.

Si un nombre est composé de deux quarrez premiers entr'eux, je dis qu'il ne peut estre divisé par aucun nombre premier moindre de l'unité qu'un multiple du qua-

\*crnaire

Comme par exemple adjoûtez l'unité, si vous voulez, à un quarré pair, soit le quarré
X

1000000000. lequel avec un fait 1000000000. Je dis que 1000000001, ne peut étre divisé par aucun nombre premier moindre de l'unité qu'un multiple de 4. Et ainsi lorfque vous voudrez éprouver s'il est nombre premier, il ne faudra point le diviser ny par trois, ny par 7. ny par 11. &c.

Si ne faut-il pas oublier tout à fait la Geometrie, voicy ce qu'on ma propose, & que

j'ay trouvé tout ausli-tôt.

Per datum extra vel intra parabolam punctum rectam ducere quæ ableindat fegmentum à parabolà æquale dato spatio. Et si punctum sit intra parabolam, determinare minimum quod à parabola per dictum punctum abscindi possit spatium.

Si vous ne rencontrez pas d'abord la construction je vous seray part de la mienne,

l'attens de vos nouvelles, & suis, &c.



Du 18 Octobre 1640.

MONSIEUR,

Les vacations qui m'ont éloigné de Tolose m'ont en même temps éloigné de mon devoir, & empéché de vous écrire plûtôt depuis la derniere de vos lettres en datte du 21. Septembre. Je tâcheray de reparer par celle-cy la longueur de l'attente, & commenceray par la liberté que je prens de vous dire que je n'ay point veu encore aucune propolition de vôtre part, que je n'eusse plûtôt trouvée & considerée, & afin de vous rendre vous même juge de cette verité, & vous ôter en même temps le scrupule que vous pourriez avoir que je n'en uze comme quelqu'un de ceux du lieu où vous estes qui s'attribue impunement les inventions d'autruy, apres qu'elles luy ont esté communiquées; je commenceray par la proposition de la difference de deux quarrez que vous trouverez dans Bachet sur le Diophante au Commentaire de la proposition 11. du 3. Livre en méme facon que vous me l'avez envoyée, vous advouant pour ant que l'application que j'estime beaucoup est toute vôtre, & que je l'ay apprise de vous. Pour le sujet des progressions, je vous avois envoyé par advance les propositions qui servent à determiner les parties des puissances - 1, & par ma seconde Lettre je vous avois fait comprendre que j'avois confideré toutes les propositions qui servent aux puissances plus un, dequoy je m'étois contenté de vous donner deux exemples, dont l'un étoit demonstré par moy, & par confequent connu necessairement, & l'autre ne m'étoit point entierement connu par raison demonstrative, bien que je vous assurasse que je n'en doûtois pas: or pour venir à la connoissance de ce dernier quoy qu'imparfaite encore & non achevée, je ne le pouvois sans avoir plûtôt examiné & prouvé par demonstrations toutes leurs propositions contenües en vôtre derniere, ce que vous n'aurez nulle peine de croire, puisque le feul exemple que je vous envoyay le marquoit affez, auquel j'adjoûtois qu'en toutes progressions on pouvoit determiner les diviseurs communs & generaux avec pareille aifances Mais je vous advoue tout net (car par advance je vous advertis que comme ie ne fuis pas capable de m'attribüer plus que je ne sçay, je dis avec meine tranchise ce que je ne sçay pas)que je n'ay peu encore demonstrer l'exclusion de tous diviseurs en cette bellé propolition que je vous avois envoyée, & que vous m'avez confirmée touchant les nombres 3, 5, 17, 257. 6553. &c. Car bien que je reduise l'exclusion à la plus part des nombres, & que j'aye même des raifons probables pour le reste, je n'ay peu encore demonstrer necessairement la verité de cette proposition, de laquelle pourtant je ne doûte non plus à cette heure que je faisois auparavant. Si vous en avez la preuve asseurée vous

m'obligerez de me la communiquer; car après cela rien ne m'arreftera en ces marieres.

Reste à vous parler de la proposition fondamentale des parties aliquotes, laquelle m'étoit tellement connue que je vous l'avois envoyée par la premiere Lettre que je vous écrivis, laquelle on m'a dit depuis s'être égarée. Pourtant fi le Pere Merfenne veut prendre le foin de la faire chercher dans le Burcau de la Poste elle se trouvera dans un paquet que j'adressois à Monsieur.... Outre que cette proposition est si naturelle qu'il est impossible de determiner & de trouver la moindre chose sur ce sujet qu'elle ne le presente d'abord. De sorte qu'ayant depuis fort long-temps trouvé & envoyé les propolitions des deux nombres 17296 & 18416. & autres pareilles, il faloit par necessité que j'eusse passé par ladite proposition. Pour vôtre application, il me semble qu'elle n'oste pas la longueur que je trouvois en cette forte de questions, qui est la seuse difficulté que j'y ay toûjours reconnue : finon que je ne l'aye pas bien comprise, dequoy je vous prie m'avertir & me rendre certain. Il me semble apres cela qu'il m'importe de vous dire le fondement sur lequel j'appuye les demonstrations de tout ce qui concerne les propositions Geometriques qui est tel.

Tout nombre premier mesure infailliblement une des puissances - 1. de quelque progression que ce soit, & l'exposant de ladite puissance est soûs-multiple du nombre premier donné - 1. Et aprés qu'on a trouvé la premiere puissance qui satisfait à la queftion, toutes celles dont les exposans sont multiples de l'exposant de la premiere satisfont

de même à la question.

Exemple, soit la progression donnée,

2 3 4 5 6

927 81 243 729, &c.

Avec ses exposans au dessus.

Prenez, par exemple, le nombre premier 13. il mesure la troisième puissance - 1, de laquelle 3. exposant est soûsmultiple de 12. qui est moindre de l'unité que le nombre de 13. Et parce que l'exposant de 729, qui est 6, est multiple du premier exposant 3, il s'ensuit que 13. mesure aussi ladite puissance de 729 - 1. Et cette proposition est generalement vraye en toutes progressions & en tous nombres premiers. Dequoy je vous envoyerois la demonstration, si je n'apprehendois d'étre trop long. Mais il n'est pas vray que tout nombre premier mesure une puissance + 1 en toute sorte de progressions. Car si la premiere puissance - 1 qui est mesurée par ledit nombre premier a pour exposant un nombre impair, en ce cas il n'y a aucune puissance - r dans toute la progression qui soit mefurée par ledit nombre premier.

Exemple, parce qu'en la progression double 23.mesure la puissance - 1 qui a pour exposant 11, ledit nombre 23.ne mesurera aucune puissance -+ 1 de ladite progession à l'infini.

Que si la premiere puissance - 1 qui est mesurée par le nombre premier donné a pour expofant un nombre pair : en ce cas la puissance +1 qui a pour exposant la moitié dudit

premier exposant sera mesurée par le nombre premier donné.

Toute la difficulté consiste à trouver les nombres premiers, qui ne mesurent aucune puissance + 1 en une progression donnée. Car cela sert, par exemple, à trouver que les deux nombres premiers mesurent les radicaux des nombres parsaits, & a mille autres choses, comme par exemple, d'où vient que la 37. puissance - 1 en la progression double est mesurée par 223. En un mot il faut determiner quels nombres premiers sont ceux qui mesurent leur premiere puissance – 1 & en telle sorte que l'exposant de ladite puissance soit un nombre impair, ce que j'estime fort mal-aisé, en attendant un plus grand éclaircissemement de vôtre part, & qu'il vous plaise dessendre cet endroit de vôtre Lettre, où vous dites qu'aprés avoir trouvé que le diviseur doit être multiple + 1 de l'exposant, il y a austi des regles pour trouver le quantième desdits multiples + 1 de l'exposant doit étre le divifeur. Voicy une de mes propositions que peut-étre vous aurez aussi trouvée que j'estime beaucoup, bien qu'elle ne découvre pas tout ce que je cherche, que

sans doûte j'acheveray d'apprendre de vous.

En la progression double, si d'un nombre quarré, generalement parlant, vous, ostez 2. ou 8.00 32. & c.les nombres premiers moindres de l'unité qu'un multiple du quaternaire, qui mesurent le reste fetont l'ester requis comme de 23 qui est un quarré, oètez 2.le reste 33, mesurent la 11, puissance — 1, ostez 2.de 49, le reste 47. mesurena la 23, puissance — 1.

Oftez 2. de 225. le refte 223. mesurera la 37. puissance - 1 &c.

En la progression triple, si d'un nombre quarré, ut supra, vous ostez 3. ou 27. ou 24. &c.

Les nombres premiers & moindres de l'unité qu'un multiple du quaternaire, qui mesureront le reste feront l'effet requis, comme,

Oftez 3, de 25, le refte 22, est mesuré par 11. qui est premier & moindre de l'unité qu'un multiple de 4, aussi 11, mesure la 5, puissance - 1.

Ostez 3. de 121. le reste 118. est incsuré par 59. moindre de l'unité, &c. aussi 59. mesure la 29. puissaire -1.

En la progression quadruple il faut oster 4.0u 64.&c.à l'infini en toutes progressions en procedant de meme facon.

l'adjoûteray encore cette petite proposition.

Si d'un quarré vous ostez 2. le reste ne peut être divisé par aucun nombre premier, qui surpasse un quarré de 2 comme prennés pour quarré 100000 duquel osté 2 teste 9998. je dis que ledit reste ne peut être divis ny par 11. ny par 18. ny par 167. &cc. Vous pouvez éprouver la même regle aux quarrez impairs, & si je voulois je vous la rendrois belle &c generale, mais je me contente de vous l'avoir indiquée seulement.

Avant que finir, voicy une autre proposition, laquelle vous sournira peut-être

quelque application, comme vous y êtez tres-heureux.

Si un nombre est mesuré par un autre, & que le nombre divisé soit encore divisé par un autre nombre moindre que le premier diviseur en ce cas, si vous ostez du quotient de la seconde division multiplié par la différence des deux diviseurs, le reste de la seconde division, ce qui restera sera mesuré par le premier diviseur.

Exemple, 121. est mesuré par 11.

Divisez encore 121. par 7. le quotient sera 17. & le reste de ladite division 2.

Multipliez le quotient 17.par 4. difference du premier & fecond diviseur & du produit 68.

Oftez en 2. le reste 66. sera aussi mesuré par 11. premier diviseur.

Que si le second diviseur est plus grand que le premier; en ce cas si vous adjoûtez au quotient de la seconde division multiplié par la difference des deux diviseurs le reste de la seconde division, ce qui restera sera mesuré par le premier diviseur.

Exemple, 117. est mesuré par 3.

Divisez encore 117. par 4. le quotient sera 29. & le reste de ladite division 1.

 Adjoûtez au quotient 29. multiplié par la difference des divisions qui ne change icy rien, parce que c'est l'unité, le reste de ladite division qui est 1. la somme 30. sera aussi mesurée par 3, premier divisieur.

J'ay déja trop éctit, & il me lemble qu'il est temps que vous parliez aprés avoir employé si mal vôtre temps à lire cette longue lettre, qui vous confirmera que je suis, &c. Du 4. Aouft 16 40.

# MONSIEUR,

Encore que depuis prés de trois ans je n'aye eu l'honneur d'avoir commerce avec vous , je n'ay pourtant pas esté privé entierement du plaisir que je reçois de vos speculations Mathematiques. Car le Pere Mersenne m'a fait la faveur de me communiquer la plus grande partie des Lettres qu'il a receües de vous depuis ce temps là, dans lesquelles, j'ay reconnu une augmentation continuelle, & tres-sensible en la beauté & folidité de vos pensées, aufquelles il n'y a rien que d'admirable, soit sur le sujet de la Geometrie ou de l'Arithmetique: sur tout je suis ravi de vôtre invention (de minimis & maximis ) & du moyen par lequel vous l'appliquerez à la recherche des touchantes des lignes courbes, & ne croy pas que jusques icy il se soit veu rien sur ce sujet, qui ne cedat de beaucoup à ce que vous nous en avez donné : car l'invention de Mr. Descartes, à laquelle j'assigne le premier lieu apres la vôtre ; n'en aproche que de bien loin, parce que quoy qu'elle puisse être rendue universelle, ce qu'il n'a pas fait & le pourra maintenant à l'imitation de vôtre derniere addition, toutesfois elle est sans comparaison plus longue, plus embarrassée & plus difficile. Je vous diray que j'ay d'autant plus admiré vôtre invention, qu'à peine croyois-je que pour trouver les touchantes des lignes courbes, qui n'ont rapport qu'à d'autres courbes, ou partie à des droites, & partie à des courbes, on peut s'en servir, ce que Monsieur Descartes advoite de la sienne sur le sujet de la roulette & autres lignes pareilles, lesquelles pour cette consideration il rejette de la Geometrie, sans raison, puis qu'à l'imitation de vôtre derniere addition, sa methode peut être rendue universelle comme la vôtre, mais avec une disficulté, laquelle bien souvent ne se pourroit presque surmonter par un esprit humain. Cette opinion fut cause que quand je vis que vous aviés trouvé les touchantes de la roulette, & que vous affuriez avoir la regle universelle pour toutes les lignes courbes, je creus qu'elle ne pouvoit être autre que celle que j'avois inventée au temps même que j'inventay cette roulette, laquelle regle ou methode je n'avois encore communiqué à personne m'étant contenté d'en avoir demonstré les effets à Monsieur Paschal en la tangente de la quadratrice qui se trouvoit des plus difficiles, y joignant la demonstration Geometrique comme a fait Archimede en celle de la spirale, laquelle par ma methode s'expedie en deux mots. J'avois fait la même chose en la Cissoide, & avois demonstré de plus que ces deux lignes courbes sont infinies de leur nature, & ont des asymptotes paralelles entr'elles, ce qu'on m'a affuré avoir esté déja demonstré par un Auteur dont on ne m'a peu dire le nom. J'ay aussi demonstré les tangentes des lignes courbes qui se décrivent avec un compas sur la superficie d'un Cylindre, puis se reduilent en plan, & en general celles de toutes les lignes courbes qui ont peu venir à ma connoissance, & cette methode est tellement différente de la vôtre (contre ma premiere opinion) qu'elles ne se ressemblent en rien qu'en la conclusion. Depuis Monsieur Mydorges faisant quelques difficultez sur la vôtre, je luy en donnay la solution, & en même temps je luy ouvris les principes de la mienne, & luy en fis voir un effay en la Cissoide : fi je sçay que vous l'ayés agreable je vous en écriray. Elle n'est pas inventée avec une si subtile & si profonde Geometrie que la vôtre, ou celle de Monsieur Descartes, & partant elle paroit avec moins d'artifice ; en recompense elle me, semble plus simple, plus naturelle & plus courte, de sorte que pour toutes les touchantes dont j'ay parlé il ne m'a pas mémes efté befoin de mettre la main à la plume. Depuis cette invention je me fuis appliqué aux lieux folides (ad tres & ad quatuor lineas) lesquels j'ay entierement reftituez, quoy que pour n'y rien oublier, il ne faille gueres moins de discours qu'aux fix premiers livres des elemens. C'est dequoy je vous entretiendray une autre fois , parce qu'il y a quelque chose qui me semble le meriter. En suite j'ay consideré la percusion , le mouvement, & les autres estets, que cause quelque impression soit violente ou naturelle, en quoy je ne croy pas avoir mal employé le temps , puis qu'en une matiere si épineuse, encore ay-je découvert quelque chose de grande utilité, à ce que je pense, & laquelle je pourray peut-étre augmenter avec le temps. J'oubliois presque à vous dire que les nombres dont vous avés déja découvert des proprietez admirables, contiennent de grands mysteres, mais pour les mieux découvert, il faudroit étre plusieurs ententble d'accord & sans jalousie, & desquels le genie sut naturellement porté à cette speculation, ce qui est tres-difficile à rencontrer. Si ce sujet vous plait, ou quelqu'un de ceux dont j'ay parté cy-dessus, je prendray aussi plats à le considerer plus particulierement, esperant que vous me fairés part de vos inventions, dequoy je vous supplie en qualité de, &c.

#### 

Du 2, Aouft 1641.

#### MONSIEUR,

J'étois dans l'impatience de sçavoir vôtre retour à Tolose, pour me donner l'honneur & le contentement de continuer nos conferences, lorsque le R. P. Mersenne m'en a donné advis ; j'espere qu'elles dureront plus long-temps que je ne pensois , par ce qu'il est survenu quelque chose qui m'arrête icy. J'ay mille remerciemens à vous faire de la limitation des côtez que vous m'avez envoyée, laquelle veritablement je prife fort, j'avois bien reconnu que la proportion étoit irrationelle, & pour cela je m'étois contenté des raisons de 10, à 24. & à 25, mais vous l'entendez icy à l'infiny. J'avois crû par la lecture de vôtre precedente, par laquelle vous mandiez qu'il étoit aisé de la trouver, que vous pretendiffiez de donner une raison rationelle pour cette limitation; c'est ce qui m'avoit fait dire, que peut-être ne la trouvetiez-vous pas si facile, parceque je la sçavois étre impossible. Je sçày que l'Algebre de ce pais-cy ce n'est pas propre pour foudre ces questions, ou pour le moins on n'a pas encore icy trouvé la maniere de l'y appliquer; c'est ce qui me fait croire que vous vous estés fabriqué depuis peu quelque espece d'Analyse particuliere pour fouiller dans les secrets les plus cachez des nombres,ou que vous avez trouvé quelque adresse pour vous servir à cét effet de celle que vous aviez accoûtumé d'employer à d'autres usages. Si la demonstration de cette limitation étoit courte, yous m'obligeriez beaucoup de me l'envoyer, car si elle est trop longue, je ne voudrois pas que vous vous detournassiez de vos études à cette occasion. Cette méme raison de 1.à 1 + 2. se peut aussi appliquer à la proportion des côtez des quarrez qui composent l'hypotenuse, mais en un sens contraire à celuy des parties plus prochaines du côté impair, comme aussi elle se peut appliquer aux nombres qui composent la moitié des côtez pairs, au même sens qu'aux parties des impairs. Je viens maintenant à ce qui regarde les triangles.

Les methodes que vous donnez, tant pour trouver les quarrez, que les côtez des triangles qui appartiennent aux hypotenufes compofées font veritablement fort belles, & vous avez la methode de fi bien dispofer vos regles, que cela leur donne une certaine grace, qui les fait encore agreer davantage; mais elles ne suivent pas mon intention, car je n'ay point entendu qu'on se servit des quarrez, ny des triangles des parties des hypotenuses composées, mais seulement desdites parties, par exemple, je demande une maniere de trouver que 65. est composé des quarrez 64. 1. & 49. 16. suposant seulement qu'il a 5. & 13. pour les parties premières , sans employer à cét effet le quarré 4. & 1. ny les côtez 3. & 4. non plus que ceux qui apartiennent à 13.

Des 4. proprietez des triangles que je vous avois propofées, vous avez fort bien trouvé la 2. pour les 3. autres vous n'avez pas suivi mon intention, partant il faut que

je m'éclaircisse plus que je n'avois fait. La premiere est facile.

Que le triangle rectangle soit ABC, il le faut diviser en deux triangles ABD, ADC, avec la perpendiculaire AD.

Et derechef le triangle ADC, en deux triangles EDC, par la perpendiculaire DE & l'autre pareillement ABD, en deux, sçavoir, ADF, BDF, par la perpendiculaire DF.

Et derechef les triangles B D F, A D F, A D E, D E C, par les autres perpendiculaires F O, F I, E L, E N, & continüer ainst tant qu'on voudra, & faire que toutes les lignes, & sections d'icelles, comme A L, L I, I O, B O, O D, D N, N C, soint nombres entiers.

Vous donnez par apres les triangles dont le moindre côté est disferent d'un quarté de chacun des deux autres. Je sçay bien que la moitié de ceux qui ont 1. pour disference de leurs petits côtez, ont aussi cette proprieté, sçavoir, ceux qui commencent par un nombre pair, mais je n'attendois pas que vous deussiez vous servir de ceux là , esperant que vous donneriez le moyen de les trouver tous, & asin d'exclurre les susdits, on pourroit ainsi proposer le probleme.

Donner tous les triangles qui ont un quarré pour différence de leur petit côté à chacunt des deux autres côtez, en forte que l'une des différences ne puisse pas mesurer l'autre.

Pour l'autre proprieté des triangles, qui est d'avoir un autre triangle relatif en diffetences, en fotre que la différence des deux grands côtez du premier soit celle des deux pritts côtez du sécond, & la différence des deux petits côtez du premier soit celle des deux grands côtez du second comme on voit aux triangles,

11. 49. 60. 1.61. | 119. 1.120. 49. 169.

Vous n'avez pas consideré attentivement cette proposition, car les triangles que vous donnez,

449, 98 351. 71 280. | 949. 98 85 1. 431 420.

N'ont pas cette proprieté, mais en ont une autre, qui est que les grands côtez de châcun ont pareille discrence, scavoir 98. & en outre que les 2. hypotenuses ont pareille discrence que les deux grands côtez, mais ce n'est pas ce que je demande, car aux triangles,

11. 49 60. 61. & 119. 120. 49 169.

Vous voyez, que 120. & 169, n'ont pas méme difference que 60. & 61, ny 61. & 169, méme difference que 60. & 130. Il faudroit donc pour fatisfaire à la question qu'en vos triangles, i ly eût méme difference de 449. à 351. que de 851. à 420. & de 351. à 280. que de 949. à \$51.

Vous me proposez par aprés de trouver un nombre qui soit polygone autant de sois qu'on vondra & non plus. Je vous diray qu'il y a quesques années que je m'étois mis à la recherche de cela, mais à peine cus-je commencé, que je m'advisay, que les figures qui sont maintenant en usage sont si extravagantes, lors qu'on les veut mettre en pratique, j'entens quand on les veut representer avec des jettons, ou des points, qu'on les nommeroit plus à propos chimeres, ou crotesques, que figures, les fielles ne sont entiretment regulieres, au moins doivent elles en aprocher le plus que faire se peut.

Cela fut cause que je quittay ce que j'avois commencé pour me mettre à resormer ces figures, & Dieu m'a fait la grace d'y reussir en quelque saçon, car j'ay trouvé une maniere de saire des figures regulieres en nombres d'une infinité de sortes, & d'autres

#### Lettres

aussi qui n'ont point d'angles ingrediens de tant de côtez qu'on voudra. J'ay en suite consideré quelques-unes de leurs proprietez, & ce qui depend d'icelles, de forte que je ne me suis pas beaucoup arresté aux figures communes, que je nommerois plûrôt progression de triangles que figures, à cause de l'assemblage des triangles, par lequel elles sont formées. Je croy bien que ce n'est pas de ces nouvelles figures dont vous voulez parler, car possible ne vous en estez vous pas encore advisé; mais pour les communes, on peut considerer vôtre question en deux manieres.

La premiere, si le nombre demandé est plusieurs fois polygone, de telle sorte, qu'il envelope tous les polygones inferieurs, c'est à dire que si ce nombre est par exemple Eptagone il doive aussi être Exagone, Pent. Quarré, & triangle; & ainsi pour avoir un nombre qui fut 7. fois polygone, il en faudroit donner un qui fut figure de 9. 8. 7. 6.5. 4. & 3.côtez; ce qui seroit à la verité fort difficile, & il faudroit un nombre fort grand pour y fatisfaire, car les nombres qui font seulement triangles, quarrez, & pentagones deviennent incontinent fort grands, & c'est à cela que j'avois commencé à travailler.

L'autre consideration est, qu'un nombre soit polygone en plusieurs saçons, sans se foucier si les polygones sont de suite ou non; je n'ay pas encore recherché cela; si vous

l'avez trouvé, vous m'obligerez de me le communiquer.

L'autre question que vous me faites contient deux problemes, l'un de choisir un nombre qui soit la somme des deux petits côtés de tant de triangles qu'on voudra, & non plus. L'autre est de determiner à combien de triangles un nombre donné est la somme des

deux petits côtez.

Pour soudre ces problemes, il faut considerer que tout nombre premier différent de l'unité d'un nombre divisible par 8. cst la somme des deux petits côtez d'un triangle, & tout nombre qui est la somme des deux petits côtez d'un triangle, auquel les côtez

sont premiers entr'eux differe de l'unité d'un nombre divisible par 8.

Sur ces fondemens il faut faire la même chose avec ces nombres, qu'on feroit sur les nombres premiers pairement pairs + 1. pour trouver ce qui est requis par les problemes si on demandoit des hypotenuses, au lieu de la somme des deux petits côtez; il scroit superflu de deduire cela plus au long, intelligenti loquor. Si vôtre methode est autre que celle-là, vous m'obligerez de me la communiquer, & aussi de quelle façon se pourroit trouver le triangle, ayant seulement la somme de ses petits côtez; sans avoir les quarrez & doubles quarrez, dont elle est la différence; car ces sommes ont cette propieté d'étre toûjours deux fois la difference d'un quarré, & d'un double quarré, & si cette somme est un nombre composé d'autres de même nature, comme 119. composé de 17. & 7. il sera 4. sois la difference d'un quarré, & d'un double quarré.

Il faudroit aussi trouver la même chose pour l'enceinte entiere des triangles, que

pour la somme des deux petits côtez.

Sur le sujet des triangles, voicy ce que je vous proposeray encore:

Une hypotenuse composée étant donnée avec les quarrez premiers entr'eux qui la composent par leur addition, trouver ses parties.

Que 221. foit l'hypotenuse donnée, avec les quarrez qui la composent, sçavoir 100. 121.

& 196. 25. il faut trouver par le moyen d'iceux que 221. à 13. & 17. pour parties.

J'attens de vous la manière de trouver les nombres premiers qui ne mesurent que les puissances - I: en toute analogie, & principalement en celle de 2. Je suis, &c.

Lettre

#### Lettre de M. de Frenicle à M. de Fermat.

Du 6. Septembre 16 41.

# ONSIEUR,

Vôtre regle pour trouver les triangles pareils à 11. 60. 61. & 119. 120. 169. est fort bonne, je m'êtois seulement arrété à l'exemple, sans la considerer autrement, mais celle que vous mettez en suite pour les triangles dont le moindre côté diffère d'un quarré des 2. autres, fert à la verité pour trouver quelques-uns de ces triangles, mais non pas pour les trouver tous ainsi que vous pretendez, car prenant tous les nombres qui sont en proportion comme le quarré + 1. de quelque nombre au double -2. du même nombre, on ne trouvera pas les triangles, qui se font par 29. & 12. ou par 60. & 293. & une infinité d'autres, mais on les trouvera tous par la regle que vous mettez en l'écrit particulier que vous avez envoyé, qui se fait metant pour un des nombres constitutifs du triangle

un nombre composé de 2. quarrez premiers entr'eux, & de divers ordres.

Et cette derniere methode sert à trouver tous les primitifs dont les côtez du quarré sont comme d'un nombre impair à un autre nombre; par exemple on trouvera par icelle qu'il y a 2, triangles, où les côtez quarrez font comme de 65, à un autre nombre, & dont le moindre côté est différent d'un quarré des 2. autres, sçavoir les deux qui font faits de 65. & 14. & de 65. & 24. & les autres qui font en même proportion. Mais si on vouloit tous les triangles primitifs dont les racines des quarrez sont comme d'un nombre pair à un impair, comme par exemple de 60. à quelqu'autre nombre, on n'y pourroit pas satisfaire par cette 2. regle sinon aprés un long tatonement, & la 1. regle ne donne que la raison de 60. à 1861. Mais il y a encore 3. autres proportions outre cellelà , qui ont toutes 60. pour un de leurs termes. J'ay 2. regles differentes , dont chacune donne tous les triangles susdits, avec cette difference, que l'une regarde laproportion qui commence par un pair, & l'autre celle qui commence par un impair, & celle-cy n'est pas beaucoup differente de vôtre derniere, car ayant pris un triangle primitif, je me fers de son hypotenuse pour le premier terme, & pour l'autre j'ôte d'un des côtez du triangle la difference de l'autre côté à l'hypotenuse. Exemple.

Que 20. 21. 29. foit le triangle, 29. le premier terme, pour l'autre j'ôte de 20. la difference de 21. à 29. ou de 21. la différence de 20. à 29. & restera 12. on aura donc 29. & 12.

dont les quarrez composeront le triangle cherché.

Vôtre premiere regle pour trouver 3. quarrez en proportion Arithmetique à le méme defaut que la precedente, car on ne les peut pas trouver tous par icelle, par exemple, on ne trouvera pas le quarré de 1.29.41. ou de 17.53.73. mais par la proposition que vous mettez en l'écrit particulier on les peut tous comprendre. Vous pouviez aussi donner aisement par la 1. regle le 3. quarré sans obliger à prendre la différence des 2. quarrez trouvez ; comme en l'exemple que vous apportez le quarré - 2. de 5. est 23. le quarré fuivant + 1. est 37. si on veut avoir le 3. nombre ; il faut adjoûter à 37. le double de 5. & on aura 47.

Si on prenoit 4. son quarré - 2. est 14. le quarré suivant + 1. est 26. auquel adjoû-

tant 8. double de 4. on aura 34. les 3. nombres étant reduits sont 7. 13. 17.

La methode dont je me sers pour trouver ces 3. quarrez proportionaux est toute autre que celle-là, & voicy comme on procede pour les avoir tous. L'hypotenuse de tout triangle primitif sera le côté du moyen quarré, la différence des 2. côtez du triangle sera le moindre côté, & leur somme sera le plus grand.

Exemple. Que le triangle foit 28. 45. 53.le moyen côté sera l'hypotenuse 53. la dissernce de 28. à 45. qui est 17. sera le moindre & leur somme 73. sera le plus grand, on aura donc 17. 53.73. pour les racines des quarrez cherchez. Et si on prend tous les triangles commen-

cant par le premier 3. 4. 5. on aura tous lesdits quarrez.

Aprés cette regle generale j'en ay consideré deux particulieres, dont l'une est celle que vous proposez en l'éctit particulier, seavoir que le moindre des 3, quarrez demeurant roûjours le ménie, on ait les 2, autres en une infinité de saçons, & à laquelle vous croyez que je n'ay pas pris garde, quoy qu'il yait déja long-temps que je l'ay trouvée, lorsque je travaillois aux triangles rectangles,

Que tout nombre & chacun d'iceux est la difference des 2. moindres côtez d'une in-

finité de triangles ;

Et tout nombre premier différent de l'unité d'un multiple de 8. ou composé desdits nombres premiers seulement, est la différence des moindres côtez d'une infinité de

triangles rectangles primitifs.

Et y ayant des voyes certaines pour trouver tous les triangles qui ont une méme différence en leurs moindres côtez, on aura aifement tous les quarrez fufdits. Sur quoy il faut remarquer que îl el nombre propofé, qui doit être la tacine moindre du quarré de 3. & qui doit être la différence des deux petits côtez du triangle n'est divisible que par un seul nombre premier différent de 1. d'un octonaire comme sont 7. 49. 43, 17. 289. & c. de nombre sera la différence des petits côtez de 2. triangles qu'on peut nommer Surprimitifs, pource qu'ils sont primitifs des 'primitifs, car d'iceux dépend l'infinité des autres triangles, & ces deux triangles sont tosjours les moindres, dont l'un commence par un pair, & l'autre par un impair, & d'iceux se forme l'infinité des autres. Voicy la maniere dont je me sers.

Si je veux par exemple avoir tous les triangles qui ont 7, de 4. I. difference entre leurs moindres côtez je cherche les deux 8. 3. 9. 4. premiers triangles qui ont cette difference, & trouve 5, 12, 13, & 19. 8. 2. 9. 8.15.17. je prens les racines des quarrez de chaque triangle, sçavoir 53. 22. 3.2. & 4.1. & mets chaque couple en teste d'une colomne. J'ay donc pour le 1.3.2. Pour avoir le triangle suivant je prens la plus grande racine du 1. pour la moindre du 2. sçavoir 3. & pour la plus grande je prens le double de la plus grande du 1. + la moindre, ainsi j'auray 8. qui est double de 3 + 2. ce 8. sera la moindre racine du 3. triangle, & la plus grande dudit 3. sera 19. qui est double de 8 + 3. on fera la même chose à l'autre couple 4.1. & on poursuivra aussi loin qu'on voudra.

Ayant donc tous les triangles qui ont 7. pour différence de leurs moindres côtez, il fera facile, parce qui a esté dit cy-devant de trouver tous les quarrez arithmetiquement proportionaux, dont le moindre est 49. Si le susdit moindre quarré étoit divisible par 2. nombres premiers de même nature que les susdits il y auroit 4. souches, dont tous les triangles dependroient; s'il étoit divisible par 3. nombres premiers, il y en auroit 8. qui ne dependroient point l'un de l'autre, &c. Ainsi 161. composé de 7. & 23. est la difference des petits côtez des triangles surprimitifs 19. 180. 181. 1 60. 221. 229. 1 279. 440. 521. | & 400. 561. 689. & de chacun d'iceux on peut faire une infinité de triangles primitifs, qui auront le même 161. pour différence, & partant le quarré de 161. fera le moindre quarré des 3. proportionaux en une infinité de sortes. Il faut excepter l'unité de ce qui a esté dit, car elle sert bien de difference à une infinité de triangles, mais elle n'a qu'une seule souche, qui est le triangle 3: 4.5. d'où dependent tous les autres; on aura donc les quarrez proportionaux, dont les racines 7.13. 17. 7.17. 23. 7-97- 137font icy; & on les peut continuer tant qu'on voudra 7. 77. 103. en continuant les triangles. Voilà donc pour la 1. 7.425. 601. 7.565. 799. 7. 3293. 4657. chose qui appartient ausdits quarrez. 7. 2477. 3503. La 2. est de trouver lesdits 3. quarrez en telle sorte qu'ils soient comme enchaînez l'un à

l'autre, & que le dernier & plüs grand des 3. foit le 1. des 3. suivans, comme on peut voir en ces colomnes, la fabrique desquelles je vous envoiray au premier voyages toutes sis sessiment en l'inspection vous la jugerez aisement.

| 1.  | 5.  | 7.   | 1 7. | 17.  | 23.  | I.   | 29.  | 41.  |
|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|
| 7.  | 13. | 17.  | 23.  | 37-  | 47-  | 41.  | 85.  | 113. |
| 17. | 25. | 31.  | 47.  | 65.  | 79.  | 113. | 173. | 217. |
| 31. | 41. | 49.  | 79.  | IOI. | 119. | 217. | 293. | 353. |
| 49. | 61. | 71.  | 119. | 145. | 167. | 353. | 445. | 521. |
| 71. | 85. | 97-  | 167. | 197- | 223. | 521. | 629. | 721. |
|     |     | 127. |      |      |      |      |      |      |

Il y a aufii des voyes pour avoir les differences égales desdits quarrez, car en la r. colomne si on multiplie 24, par les sommes de tous lesquarrez, lesquelles sommes sont 1,5,14,30. &c. on aura les differences des quarrez. Et en la seconde colomne il fautorit multiplier 24,par les sommes des seuls quarrez impairs; il y a d'autres choses à conside-

rer là dessus, que je n'ay pas maintenant le loisir de deduire plus au long.

11

Me voicy maintenant à l'endroit de vôtre Lettre, auquel vous parlez des nombres qui sont la somme des deux petits côtez d'un triangle, & sur ce sujet, je vous dois ôter de l'opinion que vous avez que je ne sceusse pas que chacun de ces nombres peut servir de difference à une infinité de quarrez & de doubles quarrés ; vous vous effez fondé sur un advertissement que je donnois, que lesdits nombres sont toûjours 2. sois la difference d'un quarré & d'un double quarré, mais je n'ay pas dir qu'ils fussent sculement 2. fois la difference d'un quarré, & d'un double quarré, comme vous croyez avoir leu; il faudroit avoir bien peu de pratique aux nombres, pour ne s'être pas apperceu d'abord que 7. est 4. fois la difference entre de fort petits nombres, scavoir entre 1. & 8. | 2. & 9. | 18. & 25. | 25. & 32. & je ne vous ay pas cotté cela pour une proprieté desdits nombres; mais vous ayant demandé le moyen de trouver le triangle dont un nombre donné est la somme des côtez, sans avoir les quarrez, & doubles quarrez, dont il est la difference, il faloit vous advertir que lesdits nombres étoient toûjours 2. fois la difference d'un quarré, & d'un double quarré, car il y a 2. couples dont je me sers pour avoir ledit triangle, par exemple pour avoir le triangle dont 7.est la somme des 2. côtez ie me sers de 1. & 8. & de 2. & 9. & pour ce que j'étois pressé je n'eus pas le loisir de m'éclaircir d'avantage, je n'entens pas que lesdits couples soient 2. 9. & 18. 25. comme vous avez creu, mais 1, 8. & 2.9. & ce que j'observe en cecy est que lesdites sommes sont 2. fois la difference d'un quarré & d'un double quarré, en chaque couple desquels il y a un nombre moindre que la différence donnée; sçavoir à un des couples le quarré est moindre, & à l'autre couple c'est le double quarré; cela s'observe toujours ainsi; & aux nombres qui sont composez de 2. nombres premiers comme 119. il y a 4. couples, dont un des nombres est moindre que 119. Et voilà la methode dont je me fers pour voir quels sont les couples utiles pour faire les triangles, car ce sont ceux aufquels un des nombres est moindre que la différence. Ainsi à 17. les 2. couples utiles sont 1.18. & 8.25. à chacun desquels couples il y a un nombre moindre que 17. & se-Ion vôtre methode même on se servira aussi bien de 1. 18. que de 25. 8. car si à 25. 8. on prend 2. & la difference de 5. à 2. de même à 1. 18. on aura 3. & la difference de 1. à 3. & on aura en l'une & l'autre forte les mêmes nombres 2.4. De mêmes si en donnoit 161, on auroit 4. couples, fçavoir 1.162. | 8.169. | 81.242. | 128.289. a chacun desquels il y a un nombre moindre que 161. & pour trouver les triangles je me sers des racines des doubles quarrez, car elles sont les racines des quarrez qui composent l'hypothenuse, ainsi à 17. on aura 2.88 3 racines des doubles quarrez 8.18 mais quand il y en a 4 comme à 161, je prends les extremes, scavoir 9. 8. & celles du milieu 2. 11. qui donneront les triangles 17. 144. 145. & 44. 117. 125. Pour avoir le côté pair du triangle il faut prendre le double du produit des racines susdites des doubles quarrez, ainsi le double de 9. par 8. est 144. & le

double de 2.par 11. est 44. mais pour le côté impair on prend le ı. 162. produit des racines des quarrez simples;ainsi 1.par 17. donne 17. & 9.par 13. donne 117. le 1. pour le triangle 17.144.145. le 2. pour o. H. 44.117. 125. Vous voyés si j'ay eu raison de dire que les nombres 289.128. 17. susdits sont la difference de 2. couples quand ils sont premiers, & de 4. couples lors qu'ils sont divisibles par 2. nombres premiers. Mais ce qui le montrera encore mieux est la façon de trouver tous les couples dont un desdits nombres est la difference ; car selon ma methode il est necessaire d'avoir ces deux couples qui font comme 2. souches. Exemple.

On me demande tous les quarrez & doubles quarrez dont 7. est la difference. Je cherche les 2. couples utiles à chacun desquels il y a un nombre moindre que 7. i'auray 1.8. & 9. 2. je prens leurs racines & en fais 2. colomnes separées comme on voit icy, & mets

| Quarrez | Doubles quarrez. | Quarrez | Doubles<br>quarrez. | en chaque colomne les racines des<br>quarrez d'un côté, & celles des doubles |
|---------|------------------|---------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 1.      | 2.               | 3.      | I.                  | quarrez de l'autre. J'ay donc d'un côté                                      |
| 5.      | 3.               | 5.      | 4.                  | 1.2. pour avoir les racines des couples                                      |
| 11.     | 8.               | 13.     | 9-                  | suivans. Je prens la somme de 1.2. qui                                       |
| 27.     | 19.              | 31.     | 22.                 | est 3. pour la racine du double quarré; &                                    |
| 65.     | 46.              | 75.     | 53.                 | la fomme des racines des deux doubles                                        |
| 157.    | 111.             | 181.    | 128.                | quarrez prochains pour la racine du                                          |

quarré. Ainsi la somme de 1. 2. est 3. & celle de 3. 2. est 5. j'ay donc 5. & 3. pour le 3. couple, la fomme de 5. 3.est 8. celle de 8. & 3. est 11. On poursisit ainsi autant qu'on yeur. & l'autre colomne qui commence par 3. 1.se fait de même. A chaque colomne la rangée de main droite dont les nombres sont pairs & impairs alternativement contient les racines des doubles quarrez, lesquels sont plus grands que les quarrez, lors que la racine du double quarré est paire comme 1. 2. & 11. 8. mais le double quarré est moindre quand sa racine est impaire; ce qui a lieu lorsque le moindre quarré des 2. qui composent l'hypotenuse du triangle dont ladite difference est la somme des côtez, est impair. comme à 3.4.5. mais c'est le rebours, quand le moindre quarré est pair comme au triangle 5. 12. 13. Je laisse le reste pour le premier voyage, auquel je vous envoyeray aussi la methode dont je me sers pour former les triangles relatifs en difference, comme 11. 60.61. & 119. 120. 169. car je ne me sers pas des 3. quarrez proportionaux. Voicy seulement ce que je vous propoferay.

I. Trouver le moindre nombre qui soit autant de sois qu'on voudra, & non plus la somme de 2, quarrez.

2. Trouver un triangle auquel le double du quarré du petit côté étant ôté du quarré de la difference des deux moindres côtez, il reste un quarré. Par exemple si le triangle cherché étoit 7. 24. 25. il faudroit qu'ôtant 98. de 289. le reste 191, fut un

3. Trouver un nombre qui serve d'hypotenuse à tant de triangles qu'on voudra & non plus, à chacun desquels le produit du moindre côté par l'hypotenuse soit plus grand

que le quarré du moyen côté.

4. Trouver les bornes des proportions que les racines des quarrez constitutifs du triangle doivent avoir l'une à l'autre, afin que les triangles ayent la proprieté du 3. pro-

Pour cecy il y a autant de danger que les racines pechent en excez, qu'en defaut, mais elles ont un espace assez grand pour s'égayer, & elles ne sont pas génées comme à l'autre limitation que vous m'avez envoyée. Si les racines sont en proportion double, ou moindre, ou si elles sont en proportion triple, ou plus grande, les triangles n'auront pas ladite proprieté. Entre ces deux proportions il y a un grand espace qui contient une infinité de proportions propres à ces triangles, lequel pourtant n'est pas

fi grand que la difference & intervalle des proportions double, & triple, mais est un peu plus retrecy.

Vous n'avez pas pris garde, que je vous avois proposé par ma precedente de faire la méme chose de l'enceinte entiere du triangle que vous demandiez de la somme des 2. moindres côtez. Je suis, &c.

#### 

Lettre de M. de Fermat au R everend Pere Mersenne de l'Ordre des Minimes, A Paris.

#### MON REVEREND PERE,

Je vous dois deux réponses pour les deux dernieres Lettres que j'ay receuës de vôtre part, & que j'ay trouvées toutes deux en même temps à mon retour de la campagne, le sujet de la premiere concerne Monsieur Des-Argues, & celuy de la seconde Monsieur de Frenicle. Je suspens la réponse aux questions de Monsieur Des-Argues jusques à ce que j'auray veu par vôtre faveur le troisiéme Livre des Coniques de Mr. Mydorge, & les autres s'il y en a d'imprimez dépuis les deux premiers qui sont les seuls que j'ay en mon pouvoir. Je vous promets alors de m'estendre sur tout ce qu'il semble que vous desirés de moy, & cependant je suis obligé de vous dire que j'estime beaucoup Monsieur Des-Argues, & d'autant plus qu'il est luy seul inventeur de ses Coniques. Son livret qui passe, dites vous, pour jargon, m'a parû tres-intelligible & tres-ingenieux. Pour Monsieur de Frenicle ses inventions en Arithmetique me ravissent, & je vous declare ingenüement que j'admire ce genie, qui sans ayde d'Algebre pousse si avant dans la connoissance des nombres entiers, & ce que j'y trouve de plus excellent consiste en la vitesse de ses operations, dequoy font foy les nombres aliquotaires qu'il manie avec tant d'aifance. S'il vouloit m'obliger de me mettre dans quelqu'une de ses routes, je luy en aurois tres-grande obligation, & ne fairois jamais difficulté de l'advouer, car les voyes ordinaires me lassent, & lors que j'entreprens quelqu'une de ces questions, il me semble que je vois devant moy

Magnum maris æquor arandum,

à cause de ces frequentes divisions qu'il faut faire pout trouver les nombres premiers. Ce n'est pas que mon Analyse soit deseaucle, mais elle est lente & longue pour ce regard, & j'ose dire sans vanité que si je'pouvois l'accompagner de cette facilité, je trouverois de fort belles choses, je voudrois avoir merité par mes services la faveur que je luy demande, & ne desespere pas même de la payer par quelques inventions qui peut être seront nouvelles à Monsseur Frenicle.

Je viens aux propositions des quarrez. Sur quoy je vous puis protester que je n'ay jamais veu, ny Stiphelius, ny cette clavicule, & ne sçay ce que ces Livres contiennent, & pour faire voir que j'ay veu peut-étre plus loin qu'eux, & satisfaire à la semonce de Monsseur Frenicle, je vous envoye le quarré de 14, aux conditions requises, duquel si vous ôtez deux enceintes, le restant sera aussi quarré aux conditions requises, & si vous ôtez encore deux enceintes de ce restant, ce qui restera sera encore quarré aux mémes conditions.

Le 1. Quarré fait en ses lignes 1379.

Le 2. fait 985.

Lc 3. fait 591.

Or ne doutés point que je né posséde la methode generale pour faire toute sorte de Y 3

quarrez en cette forte, & aux conditions qu'ôtant tel nombre d'enceintes qu'on voudra le restant soit encore quarré, &c.

Mais à n'ôter qu'une seule enceinte, je crois la question impossible, à quoy peutétre Monsieur de Frenicle ne prît pas garde, lors qu'il me proposa d'ôter 3. enceintes de 22. & puis 2. du restant & puis une du restant, car aux deux premiers eas la question est faisable en beaucoup de manieres, mais au 3. je ne l'estime point possible, dequoy la raison dépend de ma regle, laquelle je n'ay pourtant ny trouvée, ny cherchée que depuis que j'ay receu la Lettre de Monsieur Frenicle, & e'est pour eela que je ne determine pas absolument l'impossibilité de ce cas jusqu'à ce que j'auray cu encore quelques jours pour y songer de nouveau.

Mais ce que je trouve de plus beau en ma regle, & que je ne crois pas avoir esté touché ny par Stiphelius, ny par aucun autre, est que je puis determiner en combien de façons & non plus châque quarré peut-être disposé aux conditions requises, comme par exemple s'il m'est permis de demander à Monsieur Frenicle en combien de sortes

differentes 22. peut étre rangé.

Je passe bien plus outre en passant aux solides qui le sont essectivement, j'ay trouvé une regle generale pour ranger tous les eubes à l'infiny, en telle façon que toutes les lignes de leurs quarrez tant diagonales, de largeur, de longueur, que de hauteur, fassent un meme nombre, & determiner outre cela en combien de façons differentes chaque cube doit être rangé, ce qui est, ce me semble, une des plus belles choses de l'Arihmetique, vous en trouverez un exemple sur le eube 64. à côté du quarté de 14.

Il faut ranger les 4. quarrez qui font la solidité du cube, en telle façon que le 1. soit deffous, & le second soit mis sur le premier, en telle façon que 53. soit sur 4. & 56. sur 1. Il faut ensuite mettre le 3, sur le 2, en telle façon que 60, soit sur 53. & 57, sur 56. & enfin il faut mettre le 4. fur le 3. en forte que 13. soit sur 60. & 16. sur 57. Cela étant fait vous aurés un cube qui sera divisé en 12. quarrez, lesquels se trouveront tous disposez aux conditions requifes, & il y aura en tout 72. lignes differentes, desquelles chacune faira une méme somme, sçavoir 130.

Vous voyez combien cecy est au dessus du Tetraedre & de l'Hexagone de Monsieur Frénicle, desquels le premier n'est pas solide en effet, mais par fiction seulement, quoy que je ne doûte pas qu'il ne puisse être haussé en solide : mais dans ces deux propositions il y a beaucoup de nombres superflus dans les entre-deux des lignes qui aboutisfent ou au fommet ou au centre, ce qui fait qu'elles ne sont pas si parfaites que la mienne en laquelle je puis encore ôter les enecintes requifes & faire que le restant demeure aussi cube, &c. Je soumets pourtant le tout à mondit Sieur de Freniele, & crois que si j'avois l'honneur d'être connu de luy, il auroit obmis quelques paroles qui sont dans sa Lettre. Je ne resteray pas de luy asseurer l'estime que je fais de luy, & de le conjurer de me faire part de sa methode. Pour le solide de la roulette, je le reduirois bien à des solides plus simples, mais à des Sphæres, cones, ou cylindres qui soint creés par des lignes droites données, il me semble qu'il est impossible : excusez si le papier me manque, &c.

Depuis ma Lettre écrite un de mes vieux papiers m'est tombé en main, lequel contient une observation sur le probleme 21. du Livre de Bachet imprimé à Lyon 1624. & qui

porte pour titre, Problemes plaisans & delectables qui se font par les nombres.

Voyés l'endroit où il propose de ranger en quarré les nombres consceutifs en progression Arithmetique, en sorte que tous les rangs tant de haut en bas, qu'à côté & par les diametres fassent une même somme, dequoy il baille une regle generale pour les quarrez impairs, & avoue n'en avoir peu trouver aucune pour les pairs, mais avoir seulement fait plusieurs observations partieulieres par le moyen desquelles il a rangé les pairs jusques à 144.

Or pour la regle des quarrez impairs, je dis premierement qu'elle n'est pas de son invention, car elle est dans l'Arithmetique de Cardan, mais d'ailleurs elle ne resout la question que d'une seule saçon qui le peut être en plusieurs. Je dis donc que ma methode range les quarrez pairs, & impairs à l'infiny.

2. Qu'elle les range en toutes les façons possibles, lesquelles augmentent comme

les combinaisons à mesure que les quarrez sont plus grands.

3. Que la regle des pairement, impairs n'est pas différente de celle des pairement pairs, mais bien la méme, quoy que Bachet aye creu qu'elle devoit étre differente.

Voicy un exemple de ma methode.

· Il range le 25. d'une scule façon, n'y sçachant autre chose, & voyez comme il le range.

> ¢

3. autres que j'ay choisi parmi plusieurs que ma methode enseigne.

```
24
           25
                                                                                        25
                                                                                              18
                21
                      7
                                                                                  s
                                                                                        15
                                                                                              21
                                                                                                    10
10
     5
           13
10
     18
                                                                           20
                                                                                  8
                                                                                             14
                                                                                                    22
                12
                      24
                                                                           23
                                                                                  16
                                                                                                   ıç
                                                      19
                                         11
                                                             17
                                                      22
                                                             10
                                                      15
                                                            21
                                         18
                                                2
                                                20
                                                      1
                                                             14
                                  23
```

Il range le 36. à tâtons d'une seule façon, comme s'ensuit.

2 . 31 

En voicy un autre parmi plusieurs que ma methode fournit, si le temps ne me manquoit je vous en envoyerois demi douzaine.

> T 4 29 (

Mais parce qu'on pourroit croire que la regle n'a qu'un seul exemple lors que les diametraux demeurent les memes. Voicy qui fait voir le contraire. C'est un exemple de ma methode du 64. different de celuy de Bachet, & qui garde pourtant les diametraux.

ŚΙ Iç . 47  En voilà affés pour donner de l'exercice à Monsseur de Frenicle, car je ne sçay gueres rien de plus beau en l'Arithmetique que ces nombres que quelques-uns appellent Planetarios, & les autres Magicos; & de fait j'ay veu plusieurs Talismans, ou quelques-uns de ces quarrez rangez de la sorte sont décrits, & parmy plusieurs un grand d'argent, qui contient le 42. rangé selon la methode de Bachet, ce qui fait croire que personne n'a encore connu la generale ny le nombre des solutions qui peuvent arriver à chaque quarré; si la chose est sceue à Paris, vous m'en éclaireirez, en tout cas je ne la dois qu'à moy seul. Le suis, &c.

**৾ঀ**ৣ৻৸ড়ৣঢ়৸ড়ৢঀৣড়৸**ড়য়ৣ৸৸য়ৣ৸৸ড়য়৸৸ড়য়৸৸ড়ৢঢ়৸৸ড়ৢঢ়৸৸ড়ৢঢ়৸৸ড়ৢঢ়৸** 

Lettre de Monsieur de Fermat au R everend Pere Mersenne de l'Ordre des Minimes. A Paris.

## MON REVEREND PERE,

J'ay receu avec grande satisfaction vôtre Lettre accompagnée de celle de Monsieur Frenicle, qui me confirme en l'estime que je faisois de luy. J'y répons succinctement, & premierement sur ce qu'il a doûté que j'eusse une methode generale pour ranger tous les quarrez pairs à l'infiny, je vous prie de l'assurer du contraire, car il est tres-certain qu'il y a plus de 10. ans que je la découvris, & en donnay dés lors des exemples sur des quarrez plus hauts que ceux de Bachet comme Mr. Despagnet vous pourroit témoigner. Il est vray que je n'avois pas songé de determiner exactement en combien de façons ces quarrez pouvoient étre ordonnez, & j'avoite que je n'avois pas veu toutes les manieres qui y conduisent, puisque je doûtois même que le quarré peut demeurer Magique en levant une seule enceinte, mais ayant trouvé une regle pour les ordonner en beaucoup de façons, je creus qu'elle les contenoit toutes, ce qui me semble excusable, puisque je vous envoyay ma Lettre aussi-tôt aprés la premiere meditation que j'eus fait fur ce sujet. Dépuis que j'ay receu la derniere de Monsieur Frenicle, j'ay aussi-tôt déconvert que la question du quarré 22. étoit de ma portée , & pour ce que l'operation feroit trop longue qui confifte à ranger le quarré de 22, en telle sorte que levant 3, enceintes il reste Magique, & du restant encore 2. & qu'il demeure Magique, & puis une feule du refte à la même condition, je me contenteray pour ce coup de vous envoyer le quarré qui reste après les trois premieres, & les 2. secondes enceintes ôtées, duquel si vous levez une seule enceinte le reste demeure Magique comme vous verrez.

| 127 | 126  | 125 | 361   | <b>6</b> 362 | 363 | 364 | 365  | 366 | 118 | 117 | 116 |
|-----|------|-----|-------|--------------|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|
| 347 | 148* | 338 | * 339 | 145          | 143 | 342 | 142  | 344 | 345 | 139 | 138 |
| 325 | 161  | 169 | 168   | 318          | 319 | 320 | 321  | 163 | 162 | 324 | 160 |
| 292 | 293  | 101 | 190   | 299          | 298 | 297 | 186  | 185 | 184 | 302 | 193 |
| 270 | 280  | 272 | 273   | 211          | 210 | 200 | 208  | 278 | 279 | 205 | 215 |
| 248 | 227  | 250 | 25 İ  | 230          | 232 | 231 | 233  | 256 | 257 | 258 | 237 |
| 226 | 249  | 228 | 229   | 252          | 254 | 253 | 2 55 | 234 | 235 | 236 | 259 |
| 204 | 214  | 206 | 207   | 277          | 276 | 275 | 274  | 212 | 213 | 271 | 281 |
| 182 | 192  | 301 | 003   | 189          | 188 | 187 | 296  | 295 | 294 | 183 | 303 |
| 171 | 315  | 323 | 223   | 164          | 165 | 166 | 167  | 317 | 316 | 170 | 314 |
| 149 | 346  | 147 | 146   | 340          | 341 | 144 | 343  | 141 | 140 | 337 | 336 |
| 369 | 359  | 360 | 124   | 123          | 122 | 121 | 120  | 100 | 367 | 368 | 358 |

Parce que le temps me manque je diffete à vous envoyer les s. enceintes qui manquent pour parfaire le quarré entier de 22, jusques au départ du prochain Courrier.

Aprés cela vous devés croire que dés que j'auray loifir, j'iray auffi avant fur ce sujet

qu'il est possible.

Pource qui est des cubes, je n'en sçay pas plus que Monsieur Frenicle, mais pourtant je puis les ranger tous à la charge que les Diagonales feules de quarrez que nous pouvons supposer paralleles à l'Horison, seront égales aux côtez des quarrez, ce qui n'est pas peu de chose. En attendant qu'une plus longue meditation découyre le reste, je dresseray celuy de 8. 10.0u 12. à ces conditions si Monsieur de Frenicle me l'ordonne.

Pour les quarrez qui ont des cellules vuides j'y travailleray au plûtôt.

Ce que j'estime le plus est cét abbregé pour l'invention des nombres parfaits, à quoy je suis resolu de m'attacher, si Monsieur Frenicle ne me fait part de sa methode. Voicy trois propositions que j'ay trouvées, sur lesquelles j'espere de faire un grand bastiment.

Les nombres moindres de l'unité que ceux qui procedent de la progression double, comme

31 7 13 2047 4095 8191 &c.

Soient appellez les nombres parfaits, parceque toutes les fois qu'ils sont premiers ils les produisent. Mettez au dessus de ces nombres, autant en progression naturelle 1. 2. 3. &c. qui soient appellez leurs exposans.

Cela supposé, je dis,

1. Que lors que l'exposant d'un nombre radical est composé, son radical est aussi composé, comme parceque 6 exposant de 63. est composé, je dis que 63 est aussi com-

2. Lors que l'exposant est nombre premier, je dis que son radical moins l'unité est mesuré par le double de l'exposant, comme parceque 7. exposant de 127, est nombre

premier, je dis que 126. est multiple de 14.

3. Lors que l'exposant est nombre premier , je dis que son tadical ne peut étre mefuré par aucun nombre premier que par ceux qui sont plus grands de l'unité qu'un multiple du double de l'exposant, ou que le double de l'exposant. Comme parce que 11. exposant de 2047, est nombre premier, je dis qu'il ne peut être mesuré que par un non bre plus grand de l'unité que 22. comme 23. ou bien par un nombre plus grand de l'unité qu'un multiple de 22. en effet 2047. n'est mesuré que par 23. & par 89. duquel si vous ôtez l'unité, reste 88. multiple de 22.

Voilà trois fort belles propositions que j'ay trouvées & prouvées non sans peine. Je les puis appeller les fondements de l'invention des nombres parfaits. Je ne doute pas que Monsieur Frenicle ne soit allé plus avant, mais je ne fais que commencer, & sans doute ces propositions passeront pour tres-belles dans l'esprit de ceux qui n'ont pas beaucoup épluché ces matieres, & je seray bien aise d'apprendre le sentiment de Mon-

fieur de Roberval.

Au reste vous ou moy avons equivoqué de quesques characteres au nombre que j'avois creu parfait, ce que vous connoiftrez aifement, puisque je vous baillois 137438953471. pour son radical, lequel j'ay pourtant depuis trouvé par l'Abbregé tiré de ma 3. proposition estre divisible par 223. ce que j'ay connu à la seconde division que j'ay faite, car l'exposant dudit radical estant 37. duquel le double est 74. j'ay commencé mes divisions par 149, plus grand de l'unité que le double de 74, puis continüuant par 223, plus grand de l'unité que le triple de 74. j'ay trouvé que ledit radical est multiple de 223.

De ces Abbregez j'en vois déja naître un grand nombre d'autres, Et mi par di veder

un gran lume.

Te vous entretiendray un jour de mon progrez si Monsieur de Frenicle ne vient au secours, & n'abbrege par ce moyen ma recherche des Abbregez, en tout cas je vous conjure de faire en sorte que Mr. de Roberval joigne son travail au mien, puisque je me trouve presse de beaucoup d'occupations qui ne me laissent que fort peu de tempa à vacquer à ces choses, je suis, &c.

## 

Lettre de Monsieur de Fermat à Monsieur de Carcavi Conseiller au Grand Conseil. AParis.

# Monsieur,

Vous m'obligez toûjours, & je connois dans la continüation devos foins celle de vôtre affection, dequoy je vous rends mille graces. Pour la Geometrie je n'ofe pas encore m'y attacher fortement depuis mon incommodité, je n'autay pourtant pas beaucoup de peine à trouver les deux de vos propositions 3 pour celle de la parabole, je ne l'ay pas examinée ny tentée, je remets tout cecy à ma premiere commodité. Mais de peur que vous ne m'accusiez de n'envoyer rien de mon invention, je vous envoye trois nombres parmy plusieurs autres que j'ay trouvés dont les parties aliquotes sont le multiple.

Le nombre suivant est sous-triple de ses parties aliquotes, 14942123276641920.

Celuy-cy est sous-quadruple, 1802582780370364661760.

Et celuy-cy aussi, 87934476737668055040.

Puisque je me trouve sur cette matiere, en voicy deux que j'ay choisis parmy mes sous-quintuples.

Le premier se produit des nombres suivans multipliez entreux, 8388608. 2801. 2401. 2197. 2187. 1331. 467. 307. 289. 241. 125. 61. 41. 31.

Et l'autre se produit des nombres suivans multipliez entreux, 134117728. 243. 169.

En voicy encore un sous-double de ses parties de mon invention, lequel multiplié que q. sait un sous-triple, ledit nombre est, 31001180160.

C'est parmy quantité d'autres que j'ay trouvez que j'ay choisi par advance ceux-ey pour vous en faire part, asin que vous en puissiés juger par cét échantillon. J'ay trouvé la methode generale pour trouver tous les possibles, dequoy je suis assuré que Monseur de Roberval sera éconné, & le bon Pere Mersenne aussi, car il n'y a certainement quoy que ce soit dans toutes les Mathematiques plus difficile que cecy, & hors Monseur de Frenicle, & peut-étre Monseur Descattes, je doute que personne en connoisse le fecret, qui pourtant ne le sera pas pour vous, non plus que mille autres inventions, dont je pourray vous entretenir une autresois, & pour exciter par mon exemple les Sçavans du Pais où vous estez, je leur propose de trouver autant de triangles en nombres qu'on voudra, de même aite, ce que Diophante ny Viete n'ont trouvé que pour trois seulement. Je suis, &c.

#### 

Lettre de Monsieur de Fermat à Monsieur de Carcavi Conseiller au Grand Conseil. A Paris.

Monsieur,

Je suis marry de la perte du paquet de Monsseur de S. Martin, je luy écrivois sur le

sujet des nombres, & luy faisois part de quelques propositions, & sur tout de la suivante que Monsieur Frenicle m'avoit autresois proposée, & qu'il m'advoüa tout net ne seavoir point. Trouver un triangle rectangle, auquel le quarré de la disference des deux moindres côtez surpasse le double du quarré du plus petit côté d'un nombre quarré. Je luy advoüay ausli pour lors que je n'en seavois point la solution, & que je ne voyois pas méme de voye pour y venir, mais depuis je l'ay trouvée avec autres infinies, voicy le triangle 156. 1617. 1525. Il sert à la suivante question pour laquelle Monsseur Frenicle & metoir en peine de ce prealable. Trouver un triangle rectangle duquel le plus grand côté soit quarré, & le plus petit distre d'un quarré de chacun des deux autres. Si vous jugez à propos de faire part de cette proposition à mondit sieur de S. Martin, je m'en remets à vous, je ne restleray pas de luy récrire par la premiere voye.

J'ay donné à Monsieur l'Archevéque un petit memoire de corrections sur le Theon Smyrnæus, que je croy qu'il euvoyera à l'Autheur avec. le manuscrit de l'Astronomie. Je seray ravy que cette octasson me serve à être connu de Monsieur Bulliaud de qui le metite étant connu à tout le monde m'a ché pleinement consirmé par ce nouveau travail sur le Theon, où j'ay particulierement admiré la correction du Decret de Timothée, qui ne pouvoit étre deise qu'à une main de cette importance. Je suis, &c.

# 

Lettre de Monsieur Pascal à M. de Fermat.

Le 29. Iuillet 1654.

#### MONSIEUR,

L'impatiance me prend auffi-bien qu'à vous, & quoy que je sois encore au lit, je ne puis m'empécher de vous dire que je receus hier au soir de la part de Mr. de Carcavi vôtre lettre sur les partis, que j'admire si fort que je ne puis vous le dire. Je n'ay pas le loisir de m'étendre, mais en un mot vous avez trouvé les deux partis des dez & des parties dans la parfaite justesse, j'en suis tout satisfait, car je ne doute plus maintenant que je ne sois dans la verité, apres la rencontre admirable où je me trouve avec vous; l'admire bien davantage la methode des parties que celle des dez. J'avois veu plusieurs personnes trouver celles des dez, comme Mr.le Chevalier de Meré, qui est celuy qui m'a proposé ces questions, & aussi Monsieur de Roberval, mais Mr. de Meré n'avoit jamais pû trouver la juste valeur des parties ny de biais pour y arriver, de sorte que je me trouvois seul qui eusse connu cette proportion. Vôtre methode est tresfeure, & est celle qui m'est la premiere veniie à la pensée dans cette recherche. Mais parce que la peine des combinaisons est excessive, j'en ay trouvé un Abbregé, & proprement une autre methode bien plus courte & plus nette que je voudrois vous pouvoir dire icy en peu de mots. Car je voudrois desormais vous ouvrir mon cœur s'il se pouvoit, tant i'ay de joye de voir nôtre rencontre. Je voy bien que la verité est la même à Tolose & à Paris. Voicy à peu prés comme je fais pour sçavoir la valeur de chacune des parties, quand deux joueurs jouent par exemple en trois parties, & chacun a mis 32.piftoles au jeu.

Polons que le premier en ait deux & l'autre une, ils joüent maintenant une partie, dont le fort est tel, que si le premier la gagne, il gagne tout l'argent qui est au jeu, sçavoir 64 pissoles; si l'autre la gagne, ils sont deux parties à deux parties; se par contequent s'ils veulent se separent, il faut qu'ils retirent chacun leur miss, sçavoir chacun 22. pissoles. Considerez done, Monsieur, que si le premier gagne il luy appartient 64. s'il perd il luy appartient 32. Done s'ils veulent ne point hazarder cette partie, & se separer sans la jouer, le premier doit dire, je suis seur d'avoir 32. pissoles, car la perte

méme me les donne, mais pour les 32, autres, peut-étre je les auray, peut-étre vous les aurez, le hazard étégal, pattageons donc ces 32 piftoles par la moitié; & me donnez outre cela mes 22, qui me font feures, il aura donc 48, piftoles & l'autre 16.

Posons maintenant que le premier ait deux parties, & l'autre point, & ils commencent à joiier une partie, le sort de cettte partie est tel, que si le premier la gagne il tire tout l'argent, 64. pissoles, si l'autre la gagne les voilà revenus au cas precedent, auquel le premier auta deux parties, & l'autre une; Or nous avons déja monstré qu'en ce cas il appartient à celuy qui a les deux parties 48. pistoles, donc s'ils veulent ne point jouer cette partie, il doit dite ainsi, si je la gagne, je gagneray tout, qui est 64. si je la perds, il m'appartiendra legitimement 48. Donc donnez moy les 48. qui me sont cettaines, au cas méme que je perde, & partageons les 16. autres par la moitié, puis qu'il y a autant de hazard que vous les gagnez comme moy, ainsi il aura 48 & 8, qui sont 56. pistoles.

Posons enfin que le premier n'ait qu'une partie & l'autre point.

Vous voyez, Monsseur, que s'ils commencent une partie nouvelle, le fort en est tel, que s'il le premier la gagne, il aura deux parties à point, & partant par le cas precedent il luy appartient 36. s'il la perd ils sont partie à partie, donc il luy appartient 32 pistoles. Donc il doit dire si vous voulez ne la pas joüer donnez-moy 32. pistoles qui me sont seures, & partageons le reste de 36. par la moitié, de 36. ôtez 32.reste 24. partagez donc 24. par la moitié prenez en 12. & moy 12. qui avec 22. sont 44.

Or parce moyen vous voyez par les simples soustractions que pour la premiere partie il appartient sur l'argent de l'autre 12, pissoles, pour la seconde autres 12. & pour

la derniere 8.

Or pour ne plus faire de mystere, puisque vous voyez aussi bien tout à découvert, & que je n'en saisois que pour voir si je ne me trompois pas, la valeur (j'entens sa valeur sur l'argent de l'autre seulement) de la derniere partie de deux, est double de la partie de 3. & quadruple de la derniere partie de 4. & octuple de la derniere partie de 5. &c.

Mais la proportion des premieres parties n'est pas si aisée à trouver, elle est donc ainsi, car je ne veux rien déguiser. Et voicy le probleme dont je faisois tant de cas, comme

en effet il me plait fort.

Estant donné tel nombre de parties qu'on voudra trouver la valeur de la premiere. Soit le nombre des parties donné par exemple 8, prenez les huit premiers nombres

pairs, & les huit premiers nombres impairs, scavoit 2. 4.6, 8. 10. 12. 14 16.

Et 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, multipliés les nombres pairs en cette forte le premier par le fecond, le produit par le troifiéme, le produit par le 4, le produit par le cinquiéme, &c. Multipliez les nombres impairs de la méme forte, le premier par le fecond, le produit par le troifiéme, &c. le dernier produit des pairs eft le denominateur, & le dernier produit des impairs eft le numetateur de la fraction qui exprime la valeur de la premiere partie de 8. C'eft à dire que si on joüe chacun le nombre des pislolles exprimé par le produit des pairs, il en appartiendroit sur l'argent de l'autre le nombre exprimé par le produit des impairs.

Ce qui se demonstre, mais avec beaucoup de peine par les combinaisons telles que vous les avez imaginées, & je n'ay peu les demonstrer par cette autre voye que je viens de vous dire, mais seulement par celle des combinations, & voicy les propositions qui y menent, qui sont proprement des propositions arithmetiques touchaux les combinations.

fons, dont j'ay d'affez belles proprietez.

Si d'un nombre quelconque de Lettres, par exemple de 8. A, B, C, D, E, F, G, H, vous en prènez toutes les combinations poffibles de 4, lettres, & en fuite toutes les combinations poffibles de 3. lettres, & puis de 6. de 7. & de 8. &c. & qu'ainfi vous preniez toutes les combinations poffibles depuis la multitude qui est la moitié de la toute jufqu'au tout, je dis que si vous joignez ensemble la moitié de la combination de 4. avec

chacune des combinations superieures, la somme sera le nombre tantiéme de la progression quaternaire à commencer par le binaire qui est la moitié de la multitude.

Par exemple, & je vous le diray en Latin, car le François n'y vaut rien. Si quotlibet litteraram verbi gataia octo ABCDEFGH, fumantur omnes combinationes quaternarij, quinquenarij, fenarij, &c. ufque ad octonarium. Dico fi jungas dimidium combinationis quaternarij nempe 35. (dimidium 70.) cum omnibus combinationibus quinquenarij nempe 36. plus omnibus combinationibus fenarij nempe 28. plus omnibus combinationibus octonarij nempe 1. factum effe quartum numerum progrefionis quaternarij cujus origo eft 2. dico quartum numerum, quia 4. octonarij dimidium eft.

Sunt enim numeri progrefionis quaternarij quibus origo est 2. isti, 2.8. 32. 128. 512. &c. quorum 2. primus est, 8. secundus, 32. tertinis, & 128. quartus, cui 128. æquantur + 15. dimidium combinationis 4. litterarum, + 36. combinationis 5. litterarum, + 28. combinationis 6. litterarum, + 30. combinationis 8. litterarum, + 10. co

Voilà la premiere proposition qui est purement Arithmetique.

L'autre regarde la doctrine des partis, & est telle : il faut dire auparavant si on a une partie de 5. par exemple, & qu'ainsi il en manque 4. le jeu sera infalliblement decidé en 8. qui est double de 4. la valeur de la premiere partie de 5. sur l'argent de l'autre est la fraction qui a pour numerateur la moitié de la combinaison de 4. sur 8. (je prens 4. parce qu'il est égal au nombre des parties qui manque, & 3. parce qu'il est double de 4.) Se pour denominateur ce même numerateur, plus toutes les combinaisons superieures.

Ainfifij'ay une partie de 5.il m'apartient fur l'argent de mon jodeur, 111. c'eft à dire que 5'il a mis 128 piffoles, j'en prens 35. & luy laife le refte 93. Or cette fraction 111. cft la méme que celle-là 105. al la méme que celle-là 105. al la méme que celle-là 105. l'aquelle eft faite par la multiplication des pairs pour denominateur & de la multiplication des impairs pour le numerateur.

Vous verrez bien fans doûte rout cela fi vous vous en donnez tant foit peu la peine. C'eft pourquoy je trouve inutile de vous en entretenir davantage, je vous envoye neantmoins une de mes vicilles tables.

Je n'ay pas le loifir de la copier , je la referay, vous y verrez comme roûjours la valeur de la première partie est égale à celle de la féconde , ce qui fe trouve aisement par les combinaisons.

Vous verrez de même que les nombres de la premiere ligne augmentent toujours.

Ceux de la feconde de même.

Ceux de la troisiéme de même.

Mais en suite ceux de la 4. diminüent.

Ceux de la 5. &c.

Ce qui cst étrange.

Je n'ay pas le temps de vous envoyer la demonstration d'une difficulté qui étonoit fort M..... car il a tres-bon esprit, mais il n'est pas Geometre. C'est comme vous sçavez un grand defaut, & méme il ne comprend pas qu'une ligne Marhématique soit divisible à l'insiny, & croit sort bien entendre qu'elle est composée de points en nombre siny, & jamais je n'ay peu l'en tirer, si vous se pouviez saire on le rendroit parsait.

Il me disoit done qu'il avoit trouvé fausseré dans les nombres par cette raison.

Si on entreprend de fairé un fix avec un dé il y a advantage de l'entreprendre en 4, comme de 671, à 625.

Si on entreprend de faire Sannes avec deux dez il y a desadvantage de l'entreprendre en 24.

Et neantmoins 24. cft à 36. ( qui est le nombre des faces de deux dez ) comme 4 à 6. ( qui est le nombre des faces d'un dé. )

Voilà quel étoit son grand scandale qui luy faisoit dire hautement que les propositions n'étoient pas constantes, & que l'Arithmetique se démentoir.

Mais vous en verrez bien aisement la raison par les principes où vous estés.

Je mettray par ordre tout ce que j'en ay fait quand j'auray achevé des traitez Geometriques où je travaille il y a déja quelque temps.

J'en ay fait aussi d'Arithmetiques, sur le sujet desquels je vous supplie de me mander vôtre avis sur cette démonstration.

Je pose le Lemme que tout le monde sçait, que la somme de tant de nombres qu'on voudra de la progression continuée depuis l'unité comme 1. 2. 3.4. étant prise deux fois est égale au dernier 4. menée dans le prochainement plus grand 5. c'est à dire que la somme des nombres contenus dans A, étant prise deux sois est égale au produit de A in A + I.

Maintenant je viens à ma proposition.

Duorum quorumlibet cuborum proximorum differentia unitate demptà fextupla off omnium numerorum in minoris radice contentorum. Sint dux radices R, S, unitate differentes, dico R3 - S3 - 1.xq. fummx numerorum in S contentorum fexies fumptx3 ctenim S vocetur A, ergo R cft A + 1. Igitur cubus radicis R, feu A + 1 cft A3 + 3 A3 + 3 A + 13. Cubus vero S seu A est A3. Et horum differentia est 3 A2 + 3 A + 13. id cft R3 - S3. Igitur fi auferatur unitas, 3 A2 + 3 A xq. R3 - S3 - 1, fed duplum fummæ numerorum in A seu S contentorum æquatur ex lemmate A in  $A \rightarrow 1$  hoc est  $A^2 \rightarrow A$ . Igitur sextuplum summa numerorum in A contentorum aq.3 A2 + 3 A. Sed 3 A2 + 3 A xq. R3-S3-1. Igitur R3-S3-1 xq. fextuplo fummx numerorum in A feu S contentorum : quod erat demonstrandum.

On ne ma pas fait de difficulté là dessus, mais on ma dit qu'on ne m'en faisoit pas par cette raison que tout le monde est accoûtumé aujourd'huy à cette methode, & moy je pretends que sans me faire grace on doit admettre cette demonstration comme d'un genre excellent, j'en attens neantmoins vôtre avis avec toute foumission : tout ce que j'ay demonstré en Arithmetique est de cette nature, voicy encore deux difficultez.

J'ay demonstré une proposition plane en me servant du cube d'une ligne comparé au cube d'une autre.

Te pretens que cela el purement Geometrique & dans la severité la plus grande. De même j'ay resolu le probleme de quatre plans, quatre points & quatre Sphæres.

quatre quelconque étant donnez trouver une Sphære, qui touchant les Sphæres données passe par les points donnez, & laisse sur les plans des portions de Sphæres capables d'angles donnez, & celuy-cy.

De trois cercles, trois points, trois lignes quelconques étant donnez trouver un cercle qui touchant les cercles, & les points, laisse sur la ligne un arc capable d'angle donné. J'ay resolu ces problemes plainement n'employant dans la construction que des cercles & des lignes droites.

Mais dans la demonstration je me sers de lieux solides de paraboles ou hyperboles. Je pretens neantmoins qu'attendu que la construction est plane ma solution est pla-

ne, & doit passer pour telle.

C'est bien mal reconnoître l'honneur que vous me faites de sousserir mes entretiens, que de vous importuner si long-temps, je ne pense jamais vous dire que deux mots, & si je ne vous dis pas ce que j'ay le plus sur le cœur, qui est que plus je vous connois plus je vous admire & vous honnore, & que si vous voyez à quel point cela est, vous donneriez une place dans vôtre amitié à celuy qui est, &c.

## 

Table dont il est fait mention dans la Lettre precedente.

Si on joue chacun 256.

|                              |               |                | E           | N        |          |          |         |
|------------------------------|---------------|----------------|-------------|----------|----------|----------|---------|
|                              | •             | 6.<br>Parties. | Parties.    | Parties. | Parties. | Parties. | Partic. |
|                              | r.<br>Partic, | 63.            | 70.         | 80.      | 96.      | 128.     | 256.    |
| Il m'appar-<br>tient fur les | Partic.       | 63.            | 70.         | 80.      | 96.      | 128.     |         |
| 256. pistoles<br>de mon      | 3.<br>Partic. | 56.            | 60.         | 64.      | 64.      |          | '       |
| oüeur pour<br>a              | Partie.       | 42.            | 40.         | 32.      |          | 7        |         |
|                              | 9.<br>Partic. | 24.            | 16.         |          | 3,       |          |         |
|                              | 6.<br>Partic. | 8.             |             | •        |          |          |         |
|                              |               | 256            | Si on ioile | and the  |          |          |         |

Si on joue 256. chacun EN

Il m'appartient fur les 256. de mon joüeur pour

| ,                      |                | EIN      |                |          |          |              |  |
|------------------------|----------------|----------|----------------|----------|----------|--------------|--|
| !                      | 6.<br>Partics. | Parties. | 4.<br>Parties. | Parties. | Parties. | 1.<br>Partie |  |
| La<br>1.<br>Partie.    | 63.            | 70.      | 80.            | 96.      | 128.     | 256.         |  |
| Les<br>2.<br>premieres | 126.           | 140.     | 160.           | 192.     | 256.     |              |  |
| Les<br>3.<br>premieres | 182.           | 200.     | 224.           | 256.     |          |              |  |
| Les<br>4.              | 224.           | 240.     | 256.           |          |          |              |  |
| premieres<br>parties.  | _              |          |                |          |          |              |  |
| premieres<br>parties.  | 248.           | 256.     |                |          |          |              |  |
| Les<br>6.<br>premieres | 256.           |          |                |          |          |              |  |
| parties.               |                |          |                |          |          |              |  |

# ৵ৣয়৻৾৽৵য়৻৾৽৵য়৻৽৵য়৻৽৵য়৽৵য়৻৽৵য়৻৽৵য়৻৽৵য়৻৽৵য়৻৽৽ঌয়৻৽৵য়৻৽

#### Lettre de Monsieur Pascal à M. de Fermat.

Du 34. Aouft 16541

#### MONSIEUR,

Je ne peus vous ouvrir ma pensée entiere touchant les pattis de plusieurs joüeurs par l'Ordinaire passé, & mémes j'ay quelque repugnance à le faire, de peur qu'en eccy cette admirable convenance qui étoit entre nous, & qui m'étoit si chere ne commence à sé démentir, car je crains que nous ne soyorts de différens avis sur ce sujet. Je vous veus ouvrir toutes mes raisons, & vous me serez la grace de me redresser si j'erre, ou de m'affermir si j'ay bien rencontré. Je vous le demande tout de bon & sincerement, car je ne me tiendray pour certain que quand vous serés de mon côté.

Oran l'il ale me me de du la constant que quana vous ieres de mon cote.

Quand il n'y a que deux joüeurs vôtre methode qui procede par les combinaisons est tres-seure. Mais quand il y en a trois, je croy avoir demonstration qu'eile est mal juste, si ce n'est que vous y procediez de quelqu'autre maniere que je n'entens pas, mais la methode que je vous ay ouverte, & dont je me sers par tout est commune à toutes les conditions imaginables de toutes sertes de partis, au lieu que celle des combinaisons (dont je ne me sers qu'aux rencontres particulieres où elle est plus courte que la generale) n'est bonne qu'en ces s'eules occasions, & non pas aux autres.

Je suis seur que je me donneray à entendre, mais il me saudra un peu de discours, &

à vous un peu de patience.

22221

aaab

aaba

22bb

abaa

abab

abbal

2666

baaa

baab I

babb

bbaar

bbab bbba

bbbb 2

Voicy comment vous procedés quand il y a deux joueurs.

Si deux joueurs jouans en plusieurs parties se trouvent en cét état qu'il manque deux parties au premier, & trois au second, pour trouver le parti il faut (dites vous)

voir en combien de parties le jeu sera décidé absolument.

Il est aisé de supputer que ce sera en quatre parties, d'où vous concliez qu'il faut voir combien autre parties se combinent entre deux joieurs, & voir combien il y a de combinaisons pour faire gagner le premier, & combien pour le second, & partager l'argent suivant cette proportion. J'eusse eu peine à entendre ce discours là si je ne l'eusse sera de moy méme auparavant, aussi vous l'aviez écrit dans cette pensée. Done pour voir combien quatre parties se combienent entre deux joieurs, il faut imaginer qu'ils joient avec un dé à deux saces (puis qu'ils ne sont que deux joieurs) comme à croix & pile, & qu'ils jétent quatre de ces dez (parce qu'ils joient en quatre parties) & maintenant il saut voir combien ces dez peuvent avoir d'alistes disferentes. Cela et aisé à supputer, ils en peuvent avoir seize qui est le second degré de quatre, c'est à dire le quarré s Car figurons nous qu'une des faces est marquée A, favorable au premier joieur, & l'autre B savorable au second, donc ces quatre dez peuvent s'asseoir sur une de ces seize assectes.

aaaa bbbb.

Et parce qu'il manque deux parties au premier joileur, toutes les faces qui ont deux A le font gagner, donc il en a 11. pour luy, & parce qu'il y manque trois parties au fecond, toutes les faces où il y a 3. B le peuvent faire gagner, donc il y en a 5.

Donc il faut qu'ils partagent la somme comme 11, à 5. Voilà vôtre methode quand

ily

il y a deux joüeurs. Sur quoy vous dites que s'il y en a davantage il ne fera pas difficile de faire les partys par la méme methode.

Sur cela, Monsieur, j'ay à vous dire que ce party pour deux joüeurs fondé sur les combinations est tres-juste & tres-bon. Mais que s'il y a plus de deux joüeurs il ne sera pas toûjours juste, & je vous diray la raison de cette différence.

Je communiquay vôtre methode à nos Messieurs, sur quoy Monsieur de Rober-

val me fit cette objection.

Que c'est à tort que l'on prend l'art de faire le party sur la supposition qu'on joüe en 4parties, yeu que quand il manque 2. parties à l'un & 3. à l'autre, il n'est pas de necessité que l'on joüe 4. parties pouvant arriver qu'on n'en jouera que deux ou 3. ou à la
yerité peut-étre 4.

Et ainsî qu'il ne voyoit pas poutquoy on pretendoit de faire le party juste sur une condition séinte qu'on joilera 4. parties, veu que la condition naturelle du jeu, est qu'on ne jouera plus dés que l'un des joileurs aura gagné, & qu'au moins si cela n'é-

toit faux, cela n'étoit pas demonstré.

De forte qu'il avoit quelque foupçon que nous avions fait un paralogisme, , je luy répondis que je ne me fondois pas tant sur cette methode des combinations , Jaquelle vetitablement n'est pas en son lieu en cette occasion , comme sur mon autre methode univers lle à qui rien n'échape, & qui porte sa demonstration avec soy , qui trouve le méme parry precisement que celle des combinations , & de plus je luy demonstray la verité du party entre deux joieurs par les combinations en cette sorte.

N'est-il pas vray que si deux joueurs se trouvans en cét état de l'hypotese qu'il manque deux parties à l'un & 3. à l'autre conviennent maintenant de gré à gré qu'on joüe quatre parties complettes, c'est à dire qu'on jette les quatre dez à deux faces tous à la fois, n'est-il pas vray, dis-je, que s'ils ont déliberé de joüer les quatre parties le party doit étre tel que nous avons dit suivant la multitude des assicres sayorables à

chacun.

Il en demeura d'acord, & cela en effet est demonstratif, mais il nyoit que la même chose subsistat en ne s'astreignant pas à joiier les 4, parties, je luy dis donc ainsi.

N'est-il pas clair, que les mémes josieurs n'étant pas astreints à josier quatre parties, mais voulant quitter le jeu dés que l'un auroit atteint son nombre, peuvent sans domnage ny advantage s'astreindre à josier les quatre parties entieres, & que cette convention ne change en aucune maniere leur condition. Car si le premier gagne les deux premieres parties de quatre, & qu'ainsi il air gagné, resustenait de josier encore deux parties, yeu que s'il les gagne il n'a pas micus gagné, s'as il les perd il n'a pas moins gagné, car ces deux que l'autre a gagné ne luy sussilient pas, puis qu'il luy en saut trois, & ainsi il n'y a pas assisés de quatre parties pour saire qu'ils puissent tous deux atteindre le nombre qui leur manque.

Certainement il eli ailé de confiderer qu'il est absolument égal & indifferent à l'un & à terre de joüer en la condition naturelle à leur jeu qui est de finir dés qu'un aura son compte, ou de joüer les quatre parties entieres, donc puisque ces deux conditions sont égales & indifferentes le party doit étre tout pareil en l'une & en l'autre, or il est ju-

ste quand ils sont obligez de jouer 4. parties comme je l'ay monstré.

Donc il est juste aussi en l'autre cas. Voilà comment je le demonstray, & si vous y prenez garde cette demonstration est sondée sur l'égalité des deux conditions vraye & se seinte à l'égard de deux joüeurs, & qu'en l'une & en l'autre un même gagnera toûjours, & si l'un gagne ou perd en l'une, il gagnera ou perdra en l'autre, & jamais deux n'autont leur compte. Suivons la même pointe pour trois joüeurs.

Et posons qu'il manque une partie au premier, qu'il en manque deux au second, & deux au troisième: pour faire le party suivant la même methode des combinations il faut chercher d'abord en combien de parties le jeu seta decidé, comme nous avons

#### Lettres

fait quand il y avoit deux joueurs, ce sera en 3. Car ils nescauroint jouer 3. parties sans que la decision soit arrivée necessairement.

Il faut voir maintenant combien 3, parties se combinent entre trois joüeurs, & combien il y en a de savorables à l'un, combien à l'autre, & combien au dernier, & suivant cette proportion distribuer l'argent de méme qu'on a fait en l'hypotese de deux joüeurs.

Pour voir combien il y a de combinaisons en tout, cela est aisé, c'est la troisséme puissance de 3, c'est à dire son cube 27.

Car si on jette trois dez à la sois (puis qu'il faut jouer trois parties) qui ayent chacun 3. faces, puis qu'il y atrois joueurs, l'une marquée A savorable au premier, l'autre B pour le second, l'autre C pour le troisséme.

Il est manifeste que ces trois dez jettez ensemble peuvent s'asseoir sur 27. assetes

differentes, sçavoir,

| CHILL | CIT        | ,   | rçavoi    |
|-------|------------|-----|-----------|
| aaa   | 1          |     | i         |
| aab   | 1          | 100 | -         |
| aac   | 1          |     |           |
| a b a | 7          | -   | lura l    |
| abb   |            | 2   |           |
| abc   | . 1        | -   |           |
| aca   | ī          | -   | -         |
|       | 1          | 4.0 | William . |
| acc   | 1          |     | 3         |
| baa   | 3          | -   | 1         |
| bab   | 1          |     | 7 .       |
| bac   |            | 1   | 254       |
| bba   | -          | -   | 1-        |
| bbb   |            | 2   |           |
| bbc   | 200        | 2   |           |
| -     | <u> </u> _ | -   | _         |
| bca   | 1          |     | 19        |
| bcb   | 15         | 2   | 18 0      |
| bcc   |            | 2.5 | 3         |
| caa   | ī          |     | TA        |
| cab   | I          | -07 |           |
| cac   | 1          | 1   | 3 "       |
| cba   | ī          |     | 1 50      |
| cbb   |            | 2   | 150       |
| cbc   |            |     | 3         |
| cca   | 1          | _   | 3         |
| ccb.  | -          |     | 3         |
| ccc   | 79         | 500 | 30        |
|       |            |     |           |

Or il ne manque qu'une partie au premier, donc toutes les affictes où il y a un A sont pour luy, donc il y en a 19.

ll manque deux parties au second, donc toutes les assietes où il y a 2. B sont pour luy, donc il y en a 7.

Il manque deux parties au 3. donc toutes les affietes où il y a 2.

C font pour luy, donc il y en a 7.
Si de là on concliuoit qu'il faudroit donner à chacun suivant la proportion de 10. 7.7. on se tromperoit trop grossierement, & je n'ay garde de croire que vous le fassiés ainsi. Car il y a quelques faces savotables au premier & au second tout ensemble comme A B B, car le premier y trouve un A qu'il luy faur, & le second deux B, qui luy manquent, & ainsi A C C est pour le premier & le

Donc il ne faut pas compter ces faces qui font communes à deux comme vallans la fomme entiere à chacun, mais seulement.

la moitié

Car s'il arrivoit l'afficte ACC, le premier, & le troisième auroint méme droit à la somme ayant chacun leur compte, donc ils partageroient l'argent par la moitié, mais s'il arrive l'afficte AAB, le premier gagne seul, il faut donc faire la supputation ains.

ll y a 13. affietes qui donnent l'entier au premier, & 6. qui luy donnent la moitié, & huit qui ne luy valent rien.

Donc si la somme entiere est une pistole,

Il y a 13. faces qui luy valent chacune 1. pistole.

Il y a 6. faces qui luy valent chacune pistole.

Et 8. qui ne valent rien. Donc en cas de party il faut multiplier,

13. Par une pistole qui font.

6. Par une demy qui font.

.

8. Par zero, qui font.

Somme 16

a

Et diviser la somme des valeurs 16, par la somme des assietes 27. qui fait la fraction 16/27 qui est ce qui appartient au premier en cas de partys, sçavoir 16. pistoles de 27.

Le party du seçond & du troisième jotieur se trouvera de même.

#### de M. de Fermat.

Il y a 4. affietes qui luy valent 1. piftole, multipliés, Il y a 3. affietes qui luy valent \_ piftoles, multipliés,

Et ' 20. affietes que ne luy valent rien.

Somme 27.

1. \_\_\_\_

Somme 5 1

Done il appartient au fecond joieur 5, pistoles & \_\_ fur 27, & autant au troisfeme & ces trois sommes 5, \_\_ 8, \_\_ & 16, étant jointees sont les 27.

Voilà, ce me semble, de quelle maniere il faudroit faire les partys par les combinations suivant vôtre methode, si ce n'est qui vous ayés quelqu'autre chose sur ce sujet que je ne puis scavoir.

Mais si je ne me trompe ce party est mal juste.

La raifon en est qu'on suppose une chose fausse, qui est qu'on joue en 3 parties infailliblement, au lieu que la condition naturelle de ce jeu la est qu'on ne joue que jusques à à ce qu'un des joueurs ait atteint le nombre de parties qui luy manque, auquel cas le jeu ceste.

Ce n'est pas qu'il ne puisse arriver qu'on joue 3. parties, mais il peut arriver aussi qu'on n'en jouera qu'une ou deux, & rien de necessité.

qu on n'en joueta qu une ou geux , & rien de necetitie. Mais d'oû vient,dira t'on, qu'il n'est pas permis de faire en cette rencontre la méme supposition feiñte que quand il y avoit deux joüeurs?

En voicy la raison.

Dans la condition veritable de ces trois joueurs il n'y en a qu'un qui peut gagner: car la condition rei que des qu'un a gagné, le jeu celle ; mais en la condition feunte deux peuvent atteindre le nombre de leurs parties : se voit s'il epremier en gagne une qui luy manque, & un des autres deux qui luy manquent, car ils n'auront joité que trois parties, au lieu que quand il n'y avoit que deux joiteurs la condition seinte & la veritable convenion pour les avantages des joiteurs en tout, & c'est ce qui met l'extreme difference entre la condition seinte & la veritable.

Que files joüeurs se trouvans en l'état de l'hypothese, c'est à dire s'il manque une partie au premier, & deux au second, & deux au troisséme, uculent maintenant de gré à gré & convienent de cette condition, qu'on joüera trois parties complettes, & que ceux qui auront atteint le nombre qui leur manque prendront la somme entiere (s'ils te trouvent seuls qui l'ayent atteint) ou s'il se trouve que deux l'ayent atteint qu'ils la partageront également.

En ce cas le party se doit suire comme je viens de le donner, que le premier ait 16 le second, 5 - le troisséme, 5 - de 27. pistoles, & cela porte sa demonstration de

foy memes en supposant cette condition ainsi.

Mais s'ils jouent simplement à condition non pas qu'on joue necessairement 3, parties, mais seulement jusques à ce que l'un d'entr'eux ait atteint ses parties, & qu'alors le jeu cesse sans donner moyen à un autre d'y arriver, lors il appartient au premier 17. bistoles, au second 3, au troisséme 5, de 27.

Et cela se trouve par ma methode generale qui determine aussi qu'en la condition precedente il en faut 16. au premier 5  $\frac{\tau}{k}$  au 2. & 5.  $\frac{\tau}{k}$  au 3. sans se servir des combi-

naisons, car elle va par tout seule & sans obstacle.

Voilà, Monficur, mes penfées fur ce fujet fur lequel je n'ay d'autre avantage fur vous que celuy d'y avoir beaucoup plus medité. Mais c'est peu de chose à vôtre égard, puifque vos premières yeues sont plus penetrantes que la longueur de mes essorts.

Je ne laiste par de vous ouvrir mes raisons pour en attendre le jugement de vous. Je croy vous avoir fait connoître par la que la methode des combinations est bonne entre deux joueurs par accident, comme elle est l'est aussi quelquesois entre trois

A a z

joüeurs, comme quand il manque une partie à l'un, une à l'autre, & deux à l'autre, parce qu'en ce cas le nombre des parties dans lesquelles le jeu sera achevé ne suffit pas pour en faire gagner deux, mais elle n'est pas generale, & n'est bonne generalement qu'au cas seulement qu'on soit astreint à jouer un certain nombre de parties exactement.

De forte que comme vous n'aviés pas ma methode quand vous m'avés proposé le party de plusieurs joüeurs, mais seulement celle des combinations, je crains que nous soyons de sentimens differens sur ce sujet, je vous supplie de me mander de quelle sorte vous procedez en la recherche de ce party.

Je recevray vôtre réponse avec respect & avec joye, quand même vôtre sentiment me

scroit contraire, je suis, &c.

Lettre de Monsieur Pascal à M. de Fermat.

Du 27. Octobre 1654.

# Monsieur,

Vôtre derniere Lettrem'a parfaitement fatisfait, j'admire vôtre methode pour les partys, d'autant mieux que je l'entens fort bien, elle el entierement vôtre, & n'a rien de commun avec la mienne, & arrive au même but fatilement. Voilà nôtre intelligence rétablie, mais, Monfieur, fi j'ay concouru avec vous en cela, cherches ailleurs qui vous fuive dans vos inventions numeriques dont vous m'avez fait la grace dem'envoyer les enonciations, pour moy je vous confeffe que cela me paffe de bien loin, je ne fuis capable que de les admirer, & vous fupplie tres-humblement d'occuper vôtre premier loifir à les achever, tous nos Mellieurs les virent Samedy dernier & les estimerent de tout leur cœur : on ne peut pas aisement supporter l'attente de choses si belles & se sous fountailes, pensés y done, s'il vous plaît, & astûirez vous que je suis, &c.

# ◆ያ\$ቀ፡ቀይቀ ቀይቀ ቀይቀቀይቀቀይቀቀይቀቀይቀቀይቀቀይቀቀይቀቀይቀቀይቀ

Roponatur (fi placet) V vallisso, & reliquis Anglia Mahematicis, sequens quastio numerica.

Invenire Cubum , qui additus omnibus fuis partibus aliquotis conficiat Quadratum. Exempli gratia. Numerus 343. est Cubus , a latere 7. Omnes ipfius partes aliquotæ funt 1, 7,49;quæ adjuncæ ipfi 343. conficiunt numerum 400,qui est quadratus à latere 20.

Quaritur alius cubus numerus ejusdem natura.

Quaritur etiam numerus Quadratus qui additus omnibus fuis partibus aliquotis conficiat numerum Cubum.

Has folutiones expectamus; quas fi Anglia aut Galliæ Belgica & Celtica non dederint, dabit Gallia Narbonensis, easque in pignus nascentis amicitiæ D. Dieby officeret & dicabit.

## 

Lettre de M. de Fermat à Monsieur le Chevalier Kenelme Digby.

#### ONSIEUR;

Puis que vous voulés, que les complimens cessent, soit fait. Il me suffit de vous asseurer une fois pour toutes, que vous vous elles tres-justement acquis un pouvoir absolu fur moy, & que je ne perdray point d'occasion à vous le témoigner. J'ay leu l'Arithmetique Infinitorum de M. Uvallis, & j'en estime beaucop l'Autheur. Et bien que la quadrature tant des paraboles, que des hyperboles infinies ait esté faite par moy depuis fort longues années, & que j'en aye autresfois entretenu l'illustre Toricelli, je ne laisse pas d'estimer l'invention de M. Uvallis, qui sans doûte n'a pas sçeu, que j'eusse preoccupé son travail. Voicy une de mes propositions aux termes que je la conceus en l'envoyant à Toricelli. Soient les deux droites SKR, & KOF. Et soient descrites les courbes EGHQ d'un côté, & DABC de l'autre, en forme d'hyperboles, dont les asymptotes soient les droites premierement données. Soient encore tirées AG, BH, paralleles à SKR, & les droites BN, AM, GL, HI, paralleles à KOF. En l'hyperbole ordinaire le rectangle N P est égal au rectangle M A O. Mais supposons maintenant, que le produit du quarré B N & de la droite B P, soit égal au produit du quarré MA & de la droite AO. En ce cas la courbe fera une nouvelle hyperbole, dont la proprieté sera, que le parallelogramme B I sera égal à l'espace compris soûs la base B H, & les deux courbes BADF, FEGH qui vont à l'infini du côté F. Que si le produit du cube B N & de la droite B P, est égal au produit du cube A M & de la droite A O, en ce cas ce sera une autre hyperbole, dont la proprieté sera, que le parallelogramme BI sera double de l'espace compris sous la base BH & les deux courbes en montant, ut supra. Et par regle generale, Si le produit d'une pussance de BN par une pussance de BP, est égal au produit d'une pareille puissance de M A par une pareille de A O, en supposant celles de BN & MA pareilles entre elles, comme aussi celles de BP & de AO aussi pareilles , le parallelogramme B I fera à la figure prolongée à l'infini , ut supra , comme la difference de l'exposant de la puissance de BN avec l'exposant de la puissance de BP est à l'exposant de la puissance de BP. De sorte qu'il suit de là, qu'en l'hyperbole ordinaire, l'espace de la figure prolongée à l'infini n'est point égal à un espace donné, parce que l'exposant des puissances étant le même ne donne aucune difference. Et pour faire que l'espace de ladite figure prolongée à l'infini soit égal à un espace donné, il faut que l'exposant de BN soit plus grand que celuy de BP, comme il est aisé de remarquer. Tout cecy quoy qu'énoncé un peu diversement se peut tirer du livre de M. Uvallis. Mais il n'a pas fait une speculation sur ces figures, de laquelle il sera sans doûte bien aise d'étre adverti, & qui peut passer pour un des miracles de la Geometrie. Je l'ay autrefois donné à Toricelli aussi bien que la precedente. C'est comme il arrive que quelquessois l'espace prolongé à l'infini, comme B A D F E G H est aussi infini, comme en l'hyperbole ordinaire, & quelquesfois fini, comme en celles dont les exposants de BN surmontent ceux de B P. On demande, si lors que ledit espace prolongé à l'infini est égal à un espace fini, il a un centre de gravité fixe & certaine. Or il arrive une chose merveilleuse en cette recherche, & laquelle j'ay découverte, & démonstrée, c'est que quelques fois ledit espace quoy que fini n'a point de centre de gravité fixe, & quelquesfois il en a. Car par exemple, lors que le produit du quarré B N, & de la droite B P, est égal aux produits femblablement tirez, la figure B A DFE GH prolongée à l'infini qui en ce cas est égale

au parallelogramme BI, n'a pourtant aucun centre de gravité. Mais si le produit, par exemple, du cube BN & de la droite BP est égal aux produits semblables & sémblablement tirez, en ce cas non seulement l'espace de la figure prolongée à l'insini, est égal à un espace donné, qui est, comme nous avons dit, la moitié du parallelogramme BI, mais encere cette sigure prolongée à l'insini a un centre de gravité, qui vaen ce cas en la ligne PF coupée en telle sorte au point O, que la ligne PO soit égale à la ligne KP. Et ce point O sera ledit centre de gravité de cette sigure prolongée à l'insini. Si Monsieur Uvallis veut avoir la demonstration de cette proposition & de la reglez generale pour trouver lesdits centres de gravité, je vous l'envoyeray pour luy en fairce part.

Pour ce qui regarde la quadrature du cercle dans fondit traitré, je n'en fuis pas plemement perfuadé, car ce qui se deduit par comparaison en Geometrie n'est pas toujours veritable.

Je ne vous parle ny de vôtre livre, ny de celuy de Thomas Anglus, ne futor ultra crepidam. Vous elés fouverain en Phyfique, & je vous reconnois pour tel. J'espere pourtant an premier voyage de vous entretenir de la proportion que gardent les gravés dans leur descente naturelle, dequoy vous avés traitté dans vôtre Livre que Monsieur Borel n'a fait la faveur de me faire voir. Je suis, &c.

# Problema propositum & D. de Fermat.

Uæfliones pure Arithmeticas vix est qui proponat, vix qui intelligat. Annon quia Arithmetica fuit hacenus tractata Geometrice potius quam Arithmetice? Id sance innuunt. pleraque & Veterum & Recentiorum volumina. Innuit & ipse Diophantus, qui licer à Geometria paulò magis quam cæteri discesseri, dum Analyticen numeris tantum rationalibus adstringit: Eam tamen partem Geometrià non omnino vacare probant faits sinperque Zetetica Vietzas in quibus Diophanti methodus ad quantitatem continuam, ideoque ad Geometriam portigitur. Docturam itaque de numeris integris, tanquam peculiare sibi vendicat Arithmetica patrimonium. Eam apud Euclidem leviter dumtaxat in elementis adumbratam, ab ijs autem qui secuti sunt, non faits excultam, (nisi forte in ijs Diophanti libris, quos injuria temporis abstulit, desites cat,) aut promovere sudeant Arithmetica full rendere. Quibus ut præviam lucem præframus, Theorema seu Problema sequens, aut demonstrandum aut construedum proponimus. Hoc autem si invenerint, satebuntur hujusmodi quæstiones nec subtilitate, nec difficultate, nec ratione demonstrandi, celebrioribus ex Geometria essentia e

Dato quovis numero non-quadrato, dantur infiniti quadrati qui in datum numerum ducti, adfeità unitate, conficiant quadratum. Exemplum. Datur 3. numerus non-quadratus-sille ductus in quadratum 1, adfeità unitate, conficit 4, qui est quadratus. Item idem 3 ductus in quadratum 16, adfeità unitate, facit 49, qui est quadratus. Et loco 1 & 16, possiunt alij infiniti quadrati idem præstantes inveniri. Sed Canonem Generalem, Dato quovis numero non-quadrato, inquirimus. Quaratur, verbi gratia, quadratus, qui ductus in 149, aut 109, aut 433, &c. adscità unitate conficiat quadratum.

### 

#### Lettre de M. de Fermat à Monsieur le Chevalier Kenelme Digby.

Du 20. Iuin 1657:

# Monsieur,

L'ay receu vôtre derniere lettre à la veille du départ de M. Borel, qui ne me donne quasi pas le loisir de vous faire un mot de réponse. Vos deux lettres Angloises m'ont esté traduites par un jeune Anglois, qui est en cette ville, & qui n'a point connoissance de ces matieres; de forte que sa traduction s'est trouvée si peu intelligible, que je n'y ay peu decouvrir aueun sens reglé; & ainsi je ne puis vous resoudre, si ce Mylord à satisfait à mes questions, ou non. Il me semble pourtant au travers de l'obseurité de cette traduction bourrue, que l'Autheur des lettres à trouvé mes questions un peu trop aiséess ce qui me fait croire, qu'il ne les a pas resoluës. Et par ce qu'il pourroit equivoquer sur le fens de mes propofitions, j'ay demandé un nombre cube en nombres entiers, lequel adjoûté à toutes les parties aliquotes fasse un nombre quarré J'ay donné par exemple 343, qui cst cube, & aussi nombre entier, lequel adjoûté à toutes ses parties aliquotes fait 400, qui est un nombre quarré. Et par ce que cette question reçoit plusieurs autres folutions, je demande un autre nombre cube en entiers, qui joint à toutes ses parties aliquotes fasse un nombre quarré; Et si le Mylord Brouncker répond, qu'en entiers il n'y a que le scul nombre 343, qui satisfasse à la question, je vous promets, & à luy aussi, qui joint à toutes ses parties aliquotes sasse un cube. Pour la question proposée dans l'écrit Latin, que je vous envoyay, elle est aussi en nombres entiers. Et partant les resolutions en fractions (lesquelles peuvent être d'abord fournies à quolibet de trivio Arithmetico ) ne me satisferoient pas. Je suis, &c.

#### Lettre de M. de Fermat à Monsieur le Chevelier Kenelme Digby.

Du 15. Aouft 1657.

### MONSIEUR,

J'ay receu avec joye & fatisfaction vôtre dernier pacquet, & quand il ne contiendroit autre nouvelle, que eelle de vôtre convalescence, & du retour de vôtre santé, c'est un bien si grand, & si considerable pour tous ceux qui aiment les belles lettres, qu'ils ne peuvent en recevoir un plaisir mediocre. J'ay receu la copie de la lettre de Monsseur Uvallis, que j'estime comme je dois, & j'advoüe, que ses figures sont les mémes que les mienness & que ses conclusions pour leur quadrature sont aussi les mémes mais sa façon de demonstrer, qui est sondes sur industrion plûtôt que sur un raisonnement à la mode d'Archimede, faira quelque peine aux novices, qui veulent des syllogismes demonstratis depuis le commencement jusqu'à la fin. Ce n'est pas que je ne l'approuve, mais

toutes ses propositions pouvant étre demonstrées vià ordinarià, legitinà de Archimedaà en beaucoup moins de paroles, que n'en contient son livre, je ne sçay pas, pourquoy il a preseré cette maniere par notes Algebriques à l'ancienne, qui est & plus convainquante, & plus legante, ainsi que j'espere luy faire voir à monpremier loisse. Je voudrois qu'ensuite il cût determiné les centres de gravité de ces hyperboles infinies en distinguant celles qui en ont , d'avec celles qui n'en ont pas : car tandis qu'il dira, que la chose luy est connüe, & qu'il n'en a pas voulu charger son livre, il ne me persuadera pas: Et d'autant plus, que la proposition generale sans demonstration me suffira de sa pat; Et je vous réponds à l'advance, qu'elle ne sçauroit contenit plus de huit, ou dix lignes. Dés qu'il me l'aura envoyée, je luy suray part de ma speculation sur ce sujet, & de ma facon de demonstret.

Pour les questions des nombres, j'ose vous dire avec respect & sans rien rabatre de la haute opinion que j'ay de vôtre Nation, que les deux lettres de Mylord Brounker, quoy qu'obscures à mon égard & mal traduites , n'en contiennent aucune solution. Ce n'est pas que je pretende par là renouveller les joûtes & les anciens coups de lances, que les Anglois ont autrefois fait contre les François. Mais sans sortir de la Metaphore, j'ose vous soustenir, & à vous, Monsieur, plus justement qu'à tout autre, qui excellez aux deux mestiers, que le hazard, & le bon-heur se mélent quelquesois aux combats de science aussi bien qu'aux autres, & qu'en tout cas nous pouvons dire, que non omnis fert omnia tellus. Je seray pourtant ravy d'étre détrompé par cét ingenicux & sçavant Seigneur, & pour luy témoigner, que nôtre combat ne sera point à outrance, je me relâche dans la question suivante, que je m'en vay luy proposer, de la rigueur de mes premieres questions, qui ne vouloient que des nombres entiers : il me fuffira, qu'ils soient rationaux à la mode de Diophante. Le nom de cét Autheur me donne l'occasion de vous faire souvenir de la promesse, qu'il vous a pleu me faire de recouvrer quelque manuscrit de cét Autheur, qui contienne tous les treize livres, & de m'en faire part, s'il vous peut tomber en main. Voicy la nouvelle question ou pour Mylord Brounker, ou pour Monsieur Uvallis, que j'écris en Latin suivant vôtre ordre. Datum numerum ex duobus numeris cubis compositum dividere in duos alios nume-

Datum numerum ex duobus numeris cubis compositum dividere in duos alios numevos cubos.

Hanc propolitionem in quadratis tantum exequutus est Diophantus. In cubis ne tentavit quidem, in ijs saltem libris, qui ad nos de majore ipsius opere pervenerunt.

Exempli gratià, proponatur numerus 28. ex duobus Cubis 1. & 27. compositus, oportet dium numerum 28. in duos alios Cubos rationales dividere, & propositionis solutionem generaliter profites.

Je consens, que Monseur Frenicle l'entreprenne, je suis persuadé, qu'il ne la trouvera pas si aisée, que les autres, que je seavois étre de sa jurissicition. Je l'estime extraordinairement aussi bien que vous, mais pourtant ce que je m'en vay adjoûter, l'estonnera, si vous prenés la peine de le luy communiquer. Je luy avois écrit, qu'il n'y a qu'un seul nombre quarté en entiers, qui joint au binaire sasse un cube, & que lessi quarté est 25, auquel si vous adjoûtés 2. il se fait 27, qui est cube. Il a peine à croire cette proposition negative, & la trouve trop hardie & trop generale. Mais pour augmenter son étonnement, je dis que si on cherche un quarté, qui adjoûté à 4. sasse pur augmenter son étonnement, je dis que si on cherche un quarté, qui adjoûté à 4. sasse un cube, il n'en trouvera jamais que deux en nombres entiers, seavoir 4. & 121. cat 4. adjoûté à 4. sit 18, qui est cube: & 121. adjoûté à 4. sit 125. qui est aussi cube: mais aprés cela toute, l'infinité des nombres n'en seavoir sournir un troisséme, qui ait la même proprieté.

Je ne Çay ce que diront vos Anglois de ces propofitions negatives, & s'ils les trouveront trop hardies. J'attens leur refolution, & celle de Monfieur Frencile, qui n'a point répondu à une longue lettre, que M. Borel luy rendit de ma part s dequoy je fuis furpris, car je luy répondois exactement à tons fes doûtes, & luy faifois quelque queflion de mon chef, dont j'attends la folution. Je fuis, &c.

J'oubliois de vous dire, que Monsieur Borel a écrit à son pere que Monsieur l'Amballadeur de Hollande s'étonnoit dequoy je n'avois pas répondu à M. Schooten qu'il pretend avoir resolu mes questions, & m'en avoir proposé d'autres. Mais je vous afseure, que je n'ay rien veu de sa part, & que si vous m'en envoyés copie, j'y répondray.

J'ay mis la proposition un peu plus generale dans la page suivante où elle me semble étre mieux. On la peut concevoir pour M. Frenicle, qui aime les nombres entiers, en ces

Trouver deux nombres cubes, dont la somme soit cube: & trouver deux nombres cubes, dont la somme soit égale à deux autres nombres cubes.

Proposuit Diophantus datum numerum quadratum in duos quadratos dividere.

Item.Datum numerum ex duobus quadratis compositum in duos alios quadratos dividere. Quastionem autem ad cubos evehere, nec ipse, nec Vieta tentavit.

Quidni igitur famosam propositionem , & recentioribus reservatam Analystis , expedire

aut dubitemus , aut differamus?

Proponatur itaque, datum numerum cubum in duos cubos rationales dividere. Item. Datum numerum ex duobus cubis compositum in duos alios cubos rationales dividere.

#### R emarques \* de M.de Fermat sur l'Arithmetique des Infinis de Monsieur Uvallis Professeur de Geometrie en Angleterre dans l'Université d'Oxford.

N fon Epitre il declare comment il s'est mis à la recherche de la Quadrature du Cercle, & dit que quelques veritez qui ont esté descouvertes en Geometrie, luy ont donné l'esperance, qu'elle se pourroit trouver. Ces veritez sont,

Que la raison des cercles infinis du Cone aux infinis du Cylindre est connuë, sçavoir celle du Cone au Cylindre qui a même base & hauteur : & pareillement la raison des diametres desdits Cercles, sçavoir celle du Triangle qui passe par l'Axe du Cone, au parallelogramme, qui passe par l'Axe du Cylindre.

Comme aussi on a la raison du Conoïde parabolique au Cylindre circonscrit, & celle de la parabole au parallelogramme, qui passent par leurs Axes, qui sont comme l'asfemblage des Diametres des Cercles infinis, qui composent lesdits solides.

De plus, qu'on a aussi trouvé la raison des ordonnées tant au Triangle, qu'au Co-

noïde parabolique, ou parabole, qui sont les Diam tres desdits Cercles.

D'où il conclud, que puis qu'on a trouvé aussi la raison de la Sphere au Cylindre circonferit, ou celle de l'infinité des Cercles paralleles, dont on peut concevoir que la Sphere est composée, à pareille multitude de ceux qui se peuvent seindre au Cylindre; on pourta aussi esperer de pouvoir découvrir la raison des ordonnées en la Sphere, ou au Cercle, à celle du Cylindre, ou Quarré, sçavoir la raison des Diametres des Cercles infinis, qui composent la Sphere, aux Diametres des Cercles du Cylindre; ce qui feroit avoir la quadrature du Cercle.

Mais de même qu'on ne pourroit pas avoir la raison de tous les Diametres pris ensemble des Cercles, qui composent le Cone, à ceux du Cylindre circonserit, si on n'avoit la Quadrature du Triangle non plus que la raison des Diametres des Cercles qui composent le Conoïde parabolique, à ceux qui font le Cylindre circonscrit, si on n'a. voit la Quadrature de la Parabole. Ainsi on ne pourra pas connoître la raison des Diametres de tous les Cercles, qui composent la Sphere, à ceux des Cercles, qui compo-

\*Les Problemes cy-devant imprimés page 188, & 190, envoyez par M. de Fermas à M. le Chevalier Digby avec et Remayutes, non télé le finjer d'un Livre de M. Uvallis celebre Profesieur de Geometrie dans l'Univerisité d'Oxford le létitre de « E. Livre imprimé en Angière ren 1458, s. f. Commercium Epitolicum, inter D. Vicecomitem Brouncker Anglam; D. Kenelmum Digby; D. Fermatium Senatorem Tolofavau D. Frenicium Nobilem Paristimum, cum D. Joh. Uvallis Ceomer. Profesi Cosoni; D. Franca 3 Schooten, Math. Prof. Lugduni Bausport. rum ; Alijfque.

fent le Cylindre circonferit; fion n'a pas la Quadrature du Cercle. Car de demander la raifon, qu'il y a entre les Diametres de tous les Cercles Paralleles, qu'on peut concevoir en la Sphere (lesquels Diametres pris tous ensemble, ne sont autre chose, qu'un Cercle) & ceux des Cercles, qu'on peut seindre au Cylindre circonferit (lesquels sont un quarré circonserit audit Cercle) cela n'est autre chose, que de demander la raison du

Cercle au quarré circonferit.

2. En la même Epître aprés avoir posé une suite de nombres, sçavoir 1. 6. 30. 140. 630. il demande le terme moyen, qui doit être mis entre 1. & 6. Je responds, que si on a égard à la suite entière desdits nombres, on ne peut poser aucun terme moyen entre lessitis 1. & 6. pource qu'en cette suite les nombres ne sont pas une proportion continue; mais en autant de saçons, que l'un est comparé à l'autre, autant sont ils de proportions differentes, de sorte que ce sont plusieurs proportions, ou progressions disjointes, & ainsi quand on prendroit un terme moyen entre 1. & 6. il n'auroit rien de commun avec les autres nombres.

Toute la proportion ou fuite, qu'on peut remarquer en ces nombres, confife au raport qu'ont entr'eux les nombres, dont ils proviennent par multiplication, aufquels on voit une effece de progreffion Arithmetique; neantmoins ne feauroit paffer aux nombres sufdits, en telle sorte que par iceluy on puiffe donner un terme moyen entre deux des nombres, qui ait correspondance à toute la suite : au contraire la proprieté même de cette progreffion fait, qu'il n'y en peut avoir. Voicy comment.

Les nombres donnez 1. 6. 30. 140. 630. sont produits par les suivans en multipliant, 1.

4. 1. 4. 1. 4. 1. ou les equivalens I. 6 10 14 18

En ces nombres, qui fervent à faire les donnés, il est facile à voir où est le raport: Il consiste aux premiers, en la seule augmentation du denominateur de la fraction, qui y est jointe, ce qui fait diminière les nombres d'autant plus, qu'ils s'éloignent du premier, terme, sçavoir de 1. & aux 2<sup>mea</sup> . 1. \* 10 & c. (qui sont les mémes en autres termes) les numerateurs des fractions augmentent de 4. & les denominateurs de l'unité, ce qui fait pareillement diminièr les nombres, tant plus la progression avances en sorte que celuy.

qui est le plus proche du premier terme i. sçavoir 4. - ou - qui vaut 6.est le plus grand

Il faut au fli remarquer, que le raport des nombres de ladite progression n'arrive pas jusques au premier terme 1. ou plûtôt ne commence pas dés le premier terme, mais au sécond seulement, qui est sa bornes De sorte que si on vouloit augmenter les termes de ladite progression, en la changeant & mettant un nombre moyen entre le premier & le sécond terme, sçavoir entre 1. & 4. 2. 00 4. il ne saudroit pas avoir égard à 1. mais aux autres nombres 4. 2. 4. 2. 4. 2. 00 à ces autres qui sont les mémes 6 10 14 18

\*car cette progression n'auroit pas de suite, si on la commençoit par 1.

Puis donc qu'il ne faut pas avoir égard au premier terme 1. qui n'a rien de commun avec les nombres de ladite progression; mais aux autres seulement, & qu'ils augmentent à meltre, qu'ils approchent du premier terme 1. il s'ensuit; que le nombre, qu'on prendroit entre 1. & 4. 200 2 feroit plus grand, que ledit 200 6. & il faudroit mulplier le premier terme 1. par ce nombre moyen, qui seroit plus grand que 6. pour avoir le moyen terme entre les deux premiers des nombres premierement donnez, qui sont 1. & 6. (car lesdits nombres donnez 1. 6. 30. 140. 650. n'ont point d'autre raport ou liaison, que celle, qu'ils empruntent de leurs multiplicateurs, autrement ils n'en ont aucune ) & ainsi on auroit un nombre plus grand que 6. pour le moyen terme d'entre 1. & 6. ce qui est absurde.

De là s'ensuit, qu'on ne peut donner le moyen terme entre 1. & 6. en tant qu'ils sont

compris en la suite ou progression des nombres 1. 6. 30. 140. 630.

On peut inserer de là, que la ligne courbe V C, n'est point égale en elle méme, & qu'elle ne peut provenir d'aucun mouvement continu, qui soit égal ou reglé; mais de plusieurs differens, luivant ses paratiess & que c'est une ligne composée de proportions de plusieurs courbes comprises entre les paralleles à l'axe V X de la figure : car en icelle il est bien necessaire, que la moyenne ligne tirée entre la première & la seconde paralleles, sçavoir entre 1. & 6. soit moindre que 6. mais outre que cette moyenne ligne séroit de différente longueur suivant la nature & la proprière de cette portion de la courbe V C, qui n'a rien de commun avec les autres portions, comme a esté dit 3 elle n'auroit raport qu'avec les 2. termes, 1. 6. & non pas avec les autres, n'y avec les moyennes, qu'on auroit tirées entre-deux, si on prenoit le tout conjointement.

3. En la premiere propofition ledit fieur Uvallis propose une suite de quantités commenceans par 0, (qui represente le point) & qui se suivent en progression Arithmetique; & cherche quelle taison il y a entre la somme desdites quantitez, & la somme

d'autant de termes égaux à la plus grande des données.

Le moyen qu'il donne pour trouver cette raison, est de prendre les sommes de diverses quantitez de nombres commenceans par les moindres; puis comparer les raisons

les unes aux autres, & inferer de la une proposition universelle.

On se pouvoit servir de cette methode, si la demonstration de ce qui est proposé étoit bien cachée; & qu'auparayant de s'engager à la chercher on se voulut afseurer à peu prés de la verité: mais il ne s'y faut fier que de bonne sorte, & on y doit apporter les precautions necessaires; car on pourroit proposer telle chose & prendre telle regle pour la trouver, qu'elle seroit bonne à pluseurs particuliers; & neantmoins seroit susse en ces en conspect pour s'en servir quoy qu'en y apportant la diligence requise elle puisse erre fort utile, mais non pas pour prendre pour s'ondement de quelque science, ce qu'on en aura deduit; comme sait le sieur Uvallis; car pour cela on ne se doit contenter de rien moins, que d'une demonsfiration, & principalement au sujet de la proposition, dont il s'agit; dont la solution & demonsfiration est fort facile.

· Voicy comme on demonstrera que lesdites quantitez proposées, étans jointes enfemble, font la moitié d'autant de quantitez égales à la plus grande d'icelles.

Soient exposées des quantités ou nombres, qui commencent par le point, ou par o, & qui se suivent en progression Arithmetique, & soient celles de la première ligne.

1. o. a. b. c. d. Quantités données.

2. d. d. d. d. d. Quantités égales à la plus grande des données.

3. d. c. b. a. o. Excés des plus grandes par dessus les données.

Puisque les quantités données sont en progression Arithmetique, le troisième terme b, surpasser a le second de pareille quantité, que le second (sqavoir a) surpasser le premier qui est o ; mais l'excés de a par dessus o est a; se partant toutes ces quantités le surpasseront l'une l'autre de proche en proche, selon la quantité du second terme a. Et si on prend les quantités de 2. en 2. laissant une d'icelles entre-deux, comme sont a, c, ou b, d, de la premiere ligne ; leur disserence sera le troisséme terme, comme il est evident : se de même si on les prenoit de 3. en 3. elles auroient le quattiéme terme c, pour leur disserce.

De là il s'enfuit, que si on prend autant de termes égaux au plus grand terme d, des quantités données, comme en la seconde ligne; leur excés pardesus les quantitez données sera égal ausdites quantités données; comme on voit en la troisséme ligne. Car l'excez de d, par dessus la plus grande des quantitez données; sçavoir par dessus d, est e, qui est le premier terme des quantitez données; l'excez du même d, pardessus le terme precedent c, est le second terme a, comme il a esté monstré; sçavoir pource que les 2. quantitez e & d, sont prochaines; & ensuite l'excez du d, par dessus b, sera b, & ainsi des b, sera b, ainsi de

autres; jusques à ce, qu'ennn étant au premier terme o, l'excez de d, par dessus iceluy sera le méme d: & ainsi la ligne des excez, qui est la troisseme, sera égale à la premiere qui contient les quantitez données. Mais la premiere & la troisseme ligne étant jointes ensembles squavoir les quantitez données, étant jointes aux excez des quantitez de la seconde ligne par dessus celles de la premiere, qui sont les données, sont ladite seconde ligne, qui a chacun de ses termes égal au plus grand de ceux de la premiere, partant la seconde ligne, ou le plus grand terme des données, pris autant de sois qu'il y a de termes, sera double de la premiere ligne, c'est à dire des quantitez données. Ce qu'il failloit demonstret.

4. En la feconde proposition il requiert, que le premier terme soit o, & le second 1. autrement il dit que moderatio est adhibenda.

A cela je dis, que si on commence par  $\theta$ , quelque nombre qu'on mette pour le second terme, la somme d'autant de sois le plus grand terme sera toujours double des quantitez donnéess car si pour a, b, c, ds on prend quelques nombres, qu'on voudra, qui soient en progression Arithmetique depuis le premier terme  $\theta$ , cela succedera toujours en la ménic sorte, ainsi qu'il a esté cy-devant demonitré.

# 

Du s. Decembre 1657;

# $\mathbf{M}^{ ext{onsieur},}$

Je me donnay l'honneur de vous écrire le 19. du mois passé, depuis ce temps là j'ay esté en Normandie, & à mon retour j'ay trouvé la Lettre que vous m'avés fait l'honneur de m'écrire du 17, du même mois, dont je vous rends tres-humbles graces, & m'estime tres-heureux de vous servir dans le commerce qui est entre vous & Monsieur de Freniele, à qui je monstray aussi vôtre Lettre, & comme vous y parlez de nôtre Chancellier Bacon, cela me fit fouvenir d'un autre beau mot qu'il dit en ma presence une fois à feu Monfieur le Duc de Bouquingam, C'étoit au commencement de fes malheurs, quand l'Assemblée des Estats, que nous appellons le Parlement, entreprit de le ruiner, ce qu'elle fit en suite : ce jour là il en eût la premiere alarme. J'étois avec le Duc ayant difné avec luy, le Chancelier furvint, & l'entretint de l'accusation qu'un de ceux de la Chambre Basse avoit presentée contre luy, & il supplia le Duc d'employer son credit auprés du Roy pour le maintenir toûjours dans son esprit : le Duc luy répondit qu'il étoit si bien avec le Roy leur Maître qu'il n'étoit pas besoin de luy rendre de bons offices auprés de Sa Majesté; ce qu'il disoit, non pas pour le refuser, car il l'aymoit beaucoup, mais pour luy faire plus d'honneur; le Chancelier luy répondit de tresbonne grace, qu'en effet il croyoit être parfaitement bien dans l'esprit de son Maître, mais aussi qu'il avoit toûjours remarqué que pour si grand que soit un seu, & pour si fortement qu'il brûle de luy même, il ne laissera pourtant pas de brûler mieux & d'étre plus beau & plus clair si on le souffle comme il faut ; de même j'ay dit à Monsieur Frenicle que pour si grand seu d'esprit qu'il ait, & quelque merveilleux que soit son genie pour la science des nombres, son seu seroit plus brillant s'il le vouloit exciter ou augmenter par l'estude, par la lecture des Anciens & par la conversation. Il vous honnore infiniment, & dit que jamais homme n'a approché de vôtre fond de science, il m'a apporté ce matin un écrit pour vous l'envoyer, je l'ay fait copier par mon Secretaire, car vous ne l'auries peu lire, il écrit d'ordinaire sur de lambeaux de papier, & si vîte . qu'il n'y a que luy méme qui puisse lire son écriture. Vous autés ven par ma dernière Lettre que j'ay receu celle que vous me fites l'honneur de m'écrite lors que vous estiés à la campagne. Au lieu de vous laisser passer litre de paresseu que vous vous donnez injustement, j'admire infiniment la facilité & la presence avec laquelle au milieu de vos grandes occupations vous exprimez sur le champ vos prosondes & subtiles pensées, Je vous simplie de croire que j'honnore vos rares talens, & que je voudrois que mes actions vous peussent témoigner mieux que mes paroles à quel point je suits, &c.

# Lettre de Monfieur le Chevalier Digby à M.de Fermat.

Du 12. Decembre 1657.

# MONSIEUR,

Depuis que je me suis donné l'honneur de vons écrire une Lettre du 5, de ce mois, je receus celle que vous m'avés fait la faveur de m'écrire du 25, du passé, dont je vous rends tres-humbles graces; elle me fut renduë comme j'étois à table avec Monficur Frenicle a qui je la montray, & y ayant papier & ancre fur le buffet, je le priay de vous écrite quelque petit mot fur ce que vous y disiés sur son sujer, je vous envoye son écrit : il me fait souvenir sort souvent d'un Aumônier qu'avoit le seu Roy d'Angleterre, qui étoit un des plus Eloquens Predicateurs de son temps, & tres-subtil Theologien : mais depuis que la guerre fut commencée il n'y avoit plus moyen de le faire précher ou parler de sa science, il n'avoit d'autres idées en son imagination que de machines de guerre & des stratagemes pour prendre des Villes, en quoy il n'entendoit rien du tout : ainsi Monsieur Frenicle ne me veut entretenir d'autre chose que de la Theologie Myflique & de ses pensées sur le Franc-arbitre, ou sur la predestination, quittant le rang qu'il pourroit possèder d'un des plus grands. Mathematiciens du siècle pour un des moindres Theologiens: car c'est bien tard de commencer la Physique & la Theologie aprés l'âge de cinquante ans, je dis la Physique, parce qu'il est mal-aufé d'étre un grand Theologien fi on n'est un solide Physicien, & si on n'a une veritable connoullance de la nature dont le fommet fert de bale à la grace. Mais je dois bien prendre garde de m'engager en ce que j'entens austi peu & encore moins que luy, je reviens à ce que je sçay de science certaine, dont je vous seray demonstration evidente toutes les sois que l'occation s'en presentera, & c'est que je suis, &c.

### ুল্লক এয়ক কমেক কাইনাক কাইক কাইক কাইক কাইক কাইক কাইক Lettre de Monfieur le Chevalier Digby à M. de Fermat.

Du 13. Fevirer 1653.

# Monsieur,

Je suis sur le point d'entrer en carrosse pour aller à Roisen, dont je ne croy pas revenir de 15, jours ou trois semaines, c'est pourquoy des que j'eus receu votre pacquet du 27, du passe jeulez Monsseur Clerestier, & n'y ayant pas moyen de luy sarte faire des copies de vos écrits avant mon départ, je creus que vous trouveriez bon que je les luy consialse sur la parole qu'il me donna de vous les rendre fidelement dés qu'il auroit tiré copie de ce qu'il luy saut c'est un tort honnéte homme,

& fort vôtre serviteur, il m'a dit qu'il se donneroit l'honneur de vous écrire, par cét Ordinaire. Au reste, Monsieur, quand bien je demeurerois icy je ne serois pas affez vain pour accepter la charge que vous voudriez m'imposer, elle est trop pesante pour ma foiblesse, je sçay trop bien, quid ferre recusent, quid valeant humeri, pour pouvoir être Arbitre entre deux Grands Personnages il faut aller du pair avec euxs Crassus s'aquitta bien mal de cette fonction entre Casar & Pompée, n'ayant pas les reins aussi forts qu'eux. Il est vray que ceux qui font dans les valées peuvent discerner la hauteur des plus grandes montagnes pour en avoir de l'admiration. Mais pour bien juger de ce qu'il y a au sommet de quelqu'une d'elles il faut être monté aussi haut sur une autre. Vous me permettrez donc de vous dire avec le grossier Palamon, non nostrum inter vos tantas componere lites, Et pour ce qui est de la chaleur avec laquelle vous, Monsieur, & Monsieur Descartes avés soûtenu vos sentimens, je ne serois pas d'avis d'en rien ofter ou changer, pourveu qu'il n'y ait rien qui soit offenceant, ce qu'on ne peut presumer de deux aussi grands hommes, & à quoy Monsieur Clerselier prendra garde. Car de vouloir étouffer ce petit seu brillant & étincelant, ce seroit ôter beaucoup de la grace & de la force à une contestation d'esprit & de science, & c'est une des raisons pourquoy les disputes aux Universitez des Suisses sont si peu agreables, leur maniere d'argumenter étant bien éloignée de la vivacité des Bacheliers de la Sorbonne qui preffent avec vehemence & avec chalcur; car cette chalcur provient d'un feu qui ne brûle pas, mais qui semble donner la lumiere & la vie comme celle du Soleil. Je ne sçaurois m'empécher de vous envoyer quelques Vers que le plus grand genie de nôtre Isle pour les Muses écrivit au Chancelier Bacon, qui étoit son grand amy, & que vous témoignez étre fort le vôtre en le citant souvent. Je vous diray comment je les ay rappellez en ma memoire: l'autre jour m'entretenant avec une personne de grand merite de vos rares qualitez, je luy recitay ces vers y mettant vôtre nom au lieu de celuy de Baco, il en voulut avoir une copie, je la luy fis transcrire par mon Secretaire sur le brouïllard que j'en fis à la hâte, il vous en auroit fait aussi une copie s'il eût esté chez moy, mais je viens de l'envoyer chez Monsieur l'Ambassadeur d'Angleterre. Je suis, &c.

# 

Lettera del Signor Digby al Signor Di Fermat.

Di 15. Maggio 16 58:

# ILL,MO SIG. PADRON COL,MO

Haurei temuto d'infastidire troppo V. S. Illustrissima con nuova lettera, se la siu ultima delli 4, del corrente, non m'havesse recata cagione (quantunque in soggetto di poco rilievo) di renderle qualche picciola servitù ò più presto ossequio e conformità alli suoi commandi i Havendo imparato dal savio, che come c'è tempo di parlare, yi lo è anche del filentio; & dallo spiritoso Poëta Thoseo, che

Il filentio ancor svole
Haver prieghi e parole.

Haver prieghi e parele.

Ma lei havendomi fatto l'honore d'ordinarmi di mandarle un de mici libri della Phyfica in Inglefe, non l'ho voluto lasciar andare senza accompagnamento di queste poche righe, per ringatairala della sua tanta compiacenza in dire che ha intento di trascorrerlo, per auvezzarsi così alla nostra rozza favella rozza in quant'al suono, & ingrata all'orechia non auvezza a esta ima forse, quanto alla copia, proprietà, & energia dell'espressioni, & all'eleganza e politezza in ogni altro genero, che non cede punto alle più eleganti e stimate, ne delle volgari, ne delle dotte, che habbino mai ha-

vuto prattica nel mondo, e che nelle poessie che habbiamo, non solo va del pari, ma auvanza di gran lunga li migliori ò Toscani, ò Latini, ò Greci; eccettuando però nell'Heroica Homero & Virgilio, i quali doi, senza contrasto, son suori dogni comparatione con tutti de i secoli dopo loro, e però, prudentemente sece quel Grammatico ardito Giuglio Scaligero (che maggiot epitheto non gli posso conceder io, quantunque i pedanti moderni gl'affigglino il titolo invidioso di divino Critico) che in vece di far censira dell'ultimo e forse il minote di essi, gl' eresse un altate. Onde veramente alle volte lamento la sorte che ci ha fatti,

Penitus toto divifos orbe Britannos.

Poiche habbiamo parcechie compositioni Poëtiche lequali meritarebbono la luce & il godimento universale, e per lequali capire, ho conosciuto 4 persone di spiriti fublimi & ingegnofiffimi ( doi Francefi, e doi Italiani ) che per haver vifto delle grofficri interpretationi in profa di certi carmi Inglesi, si sono applicati con servore a studiare nostra lingua, per bever alla schietta sonte delle nostre acque, le quali hanno poi confesfato haver gli più fedato la loro fete in fimile materia, che qualfivoglia abondante fiume di altra regione in terra ferma. Per conformarmi dunque al voler di V. S. J. ho messo in mano del Messaggiéro di Tolosa Lunedi passato un involto contenendo il mio detto libro, del quale veramente non ne haveva piu copia apresso di me, havendo per cio scritto in Inghilterra, doue è stato ristampato questo trattato tre ò quattro volte in ambedue le Università di Oxonio e Cantabrigia : e poi che lei si uvole penare di dar un'occhiata à questo mio componimento, mi rallegro molto che cio sia nella lingua nella quale io l'ho conceputo: Per esser che quantunque il tradottore sia stato huomo dottissimo, e la sua traduttione essaminata per tutto il Collegio de i Dottori Inglesi di questa Città tutti valenti Theologii quali la fecero fare per servir allo studio di tutti i loro seminarij, nientedimeno, egli è cosa certa, che ci è gran differenza tra l'original & il transcritto, inquanto al vigor dell'espressione, e credo che dopo haver vissuto sempre in nostra corte polita, e convertato continuamente co'l Bacono, il Seldeno e altri maggiori lumi della nostra Patria, non si stimarebbe vanità in me s'io mi attribuisse lo scriver corretramente in Inglese. E quando io seci il primo disegno di questo dicorso, godevo di tranquillità affai per spiegar con maggior chiarezza cio che voleva dire, essendo che lo feci nello spatio di quelli quasi doi anni ch'io fui continuamente su'l mare : durante il quale, è ben vero che quasi ogni giorno hebbi occasione di prepararmi a combattere con la mia flotta (effendo nel mar mediterraneo circondata dalle forze Francesi e Spagnuole, con chi hauevamo allora guerra, e anche dalle Vineziane) nientedimeno mi avuanzava tanto tempo, che se non fosse stato che per evitar il tedio ( ancorche il comando del Rè fù il mio primo motivo) mi accingevo ogni giorno con premura a metter qualche cosa in carta, dimodo che posso con ragione dire come quel più dotro & gentil cavagliero di tutta la nation Castigliana, e Prencipe delloto Poeti Garcilasfo de la Vega,

Entre las armas del sangriento Marte-Hurtè del tiempo esta breve suma, Tomando hora la spada, hora la pluma.

Ma poi che lei si degna voler veder de i meschini parti del mio sterile ingegno, ho volstito sarle parte ancora d'un altro trattazicivolo che ho composto intorno all'infallibilità della Religione Catholica per dar fodistatione a un' de' maggiori genij ch'io habbia mai conosciuto, e che finalmente l'ha convinto. Perche lui non si contentava di considerar Iddio come un Legislatore, che volesse dimonstrare il suo potere con dar premij ò pene secondo una volontà imperiosa senza motivo ragionevole sondato in natura, e però bisognò penetrar nella Filosofia della Religione, e perche essa successaria a gl'huomini. In una parola, bisognò combattere in lui tutte le maggiori forze de' più dotti Sociniani (la più terribil' setta d'Here tici che sia mai stata) nel che

fare ho qu'i impiegato tutto'l vigore del mio debbole ingegno in una strada non calcata d'altri, & tutte le piu squisse espretioni che sò della lingua nostra, & non ne sesi stampare se non 30. copie per dar ad amici considenti. Gli mando ancora un altro trattato Inglese, che ha satto gran romore in Inghilterra & che molti vogliono attribuirea me, ancor che sia sotto il nome del Signor Bianchi (conosciuto sotto titolo di Thomas Anglus) per esser else i sentimenti dell'Autor & li miei siano precisamente gl'istressi. Dimando perdono del mio tanto importunarla, & la riverisco, & c.

Lettre de Monsieur Pascal à M. de Fermat.

De Bienaffis le 10. Aoust 1660.

# Monsieur,

Vous étes le plus galand homme du monde, & je suis assurement un de ceux qui Içay le mieux reconnoître ces qualitez là & les admirer infiniment, sur tout quand elles font jointes aux talens qui se trouvent singulierement en vous; tout cela m'oblige à vous témoigner de ma main ma reconnoissance pour l'offre que vous me faites, quelque peine que j'aye encore d'écrire & de lire moy même : mais l'honneur que vous me faites m'est si cher que je ne puis trop me hâter d'y répondre. Je vous diray donc, Monsieur, que si j'étois en santé je serois volé à Tolose, & que je n'aurois pas souffert qu'un homme comme vous cût fait un pas pour un homme comme moy. Je vous diray aussi que quoy que vous soyez celuy de toute l'Europe que je tiens pour le plus grand Geometre, ce ne seroit pas cette qualité là qui m'auroit attiré. Mais que je me figure tant d'esprit & d'honéteté en vôtre conversation que c'est pour cela que je vous rechercherois. Car pour vous parler franchement de la Geometrie, je la trouve le plus haut exercice de l'esprit, mais en même temps je la connois pour si inutile que je fais peu de difference entre un homme qui n'est que Geometre, & un habile artisan. Aussi je l'appelle le plus beau métier du monde, mais enfin ce n'est qu'un métier; & j'ay dit souvent qu'elle est bonne pour faire l'essay, mais non pas l'employ de nôtre force : de sorte que je ne serois pas deux pas pour la Geometrie, & je m'assure que vous étes fort de mon humeur. Mais il y a maintenant cecy de plus en moy que je suis dans des études si éloignées de cét esprit là, qu'à peine me souviens je qu'il y en ayt. Te m'y étois mis il y a un an ou deux par une raison tout a fait singuliere, à laquelle ayant satisfait je suis en hazard de 🖫 n'y plus penser jamais, outre que ma santé n'est pas encore assez forte, car je suis si foible que je ne puis marcher sans baston, ny me tenir à cheval. Je ne puis même faire que trois ou quatre lieues au plus en carrosse, c'est ainsi que je suis venu de Paris icy en vingt-deux jours : les Medecins m'ordonnent les eaux de Bourbon pour le mois de Septembre, & je suis engagé autant que je puis l'étre depuis deux mois d'aller de là en Poitou par eau jusqu'à Saumur pour demeurer jusqu'à Noël avec Monsieur le Duc de Roanes Gouverneur de Poitou, qui a pour moy des sentimens que je ne vaus pas. Mais comme je passeray par Orleans en allant à Saumur par la riviere, si ma santé ne me permet pas de passer outre, j'iray de là à Paris; Voilà, Monsieur, tout l'état de ma vie presente, dont je suis obligé de vous rendre compte, pour vous assurer de l'impossibilité où je suis de recevoir l'honneur que vous daignez m'offrir, & que je souhaite de tout mon cœur de pouvoir un jour reconnoître ou en vous ou en Messieurs vos enfans, ausquels je suis tout devoué, ayant une veneration particuliere pour ceux qui portent le nom du premier homme du monde. Je suis, &c.

Clariffimo

Petrus de Fermat.

S. T.

#### De proportione quà gravia decidentia accelerantur.

 $\mathbf{P}^{ ext{Ronuntiavit}}$  Galileus motum uniformiter acceleratum effe eum , qui à quiete recedens temporibus  $\mathbf{x}$ qualibus  $\mathbf{x}$ qualia celeritatis momenta fibi fuperaddit.

Eum verò qui æqualibus spatijs æqualia celeritatis momenta sibi superaddit, adeo non convenire motui gravium descendentium affirmat, ut ex eo supposito motum in instanti sieri deducat, & ut sibi persuasit, facillimè demonstret.

Sed concedatur, si placet, viro perspicaci & Lynceo indemonstrata conclusio dummodò sit vera. Demonstrationem enim dum primo statim obtutu,

Aut videt, aut vidisse putat per nubila.,

Nihil mirum si lectoribus minus utique Lynceis parum videatur satisfecisse.

Ut igitur constet suus honor Galileo, neque ampliss de ipsius illatione ambigatur, aut rationibus tantum probabilibus disputetur, propositionem ipsam more Archimedzo hic demonstratam habebis.

Si quotlibet rectæ ad unum punctum concurrentes exponantur in continua proportione, carum intervalla erunt in eadem ratione, verbi gratiâ,



Sint recta AF, BF, CF, DF, EF, &c. in continua proportione, erunt intervalla ipfarum AB, BC, CD, DE in eadem ratione. Est enim ut tota AF ad totam BF ita ablata BF, à priore ad CF ablatam à posteriore. Ergo ita reliqua AB ad reliquam BC, ut tota ad totam, hoc est, ut AF ad BF, & sic de carteris. Eadem ratione demonstrabinus ut AF, ad CF, ita esse AB ad CD, & ut BF, ad DF, ita esse BC, ad DE, &c.

Si intelligatur motus à puncto F versus punctum A continuè acceleratus secundum rationem decursorum spatiorum & exponantur quotlibet continuè proportionales ut AF, BF, EF, &c. tempus in quo mobile percurret spatium DE, erit æquale tempori, in quo idem mobile percurret spatium DC, denique spatia omnia ED, DC, CB, codem tempore singula percurrentur,



Demonstrabimus primò spatia C B,B Acodem tempore in supposito motu percurri. Si enim tempus per A B, non est æquale tempori per B C, erit vel majus, vel minus. Sit primùm majus si sieri potest. Ergo tempus per A B, est ad tempus per B C, ut aliaqua recta major ipsa B F, ad ipsam B F: sit recog illa Z. Ergo est ut tempus per A B, ad

\* Hac epistola Typis edita suit tomo 6. operum Gassendi inter epistolas ad eum scriptas.

tempus per B C ita recta Z ad rectam B F, fumantur inter rectas N F, B F, tot mediæ in continua proportione, ut R F,M F,N F,donec minor ex ipfis ut A F, fit minor quam reeta Z, quod quidem necessariò eventurum vel ex sola mediæ inventione, ejusque iteratâ, quories opus fuerit, operatione, quis non videt?

Erunt ergo continua proportionales recta AF,RF,MF,NF,BF,cum autem sit ut AF. ad BF, ita BF, ad CF, & ita AB, ad BC, ergo poterit continuari proportio fiib codem numero terminorum, ut fint etiam proportionales BF, OF, VF, XF, CF, idque in ea-

dem fuperiorum ratione.

His ita politis & constructis considerentur & comparentur singula spatia AR, RM, M N, N B, singulis spatijs B O, O V, V X, X C, singula nempe singulis, hoc est spatium AR, spatio BO: si igitur per spatium AR, sucrit motus uniformis juxta gradum velocitatis in puncto R acquisitum, tempus per AR, ad tempus per BO, componeretur ex ratione spatij A R, ad spatium B O, & vicissim ex ratione velocitatis per B, ad velocitatem per R, quod notiffimum est, & Galileus ipse demonstravit propositione quintà

tractatus de motu æquabili.

At ut spatium A R, ad spatium B O ita per primam propositionem recta A F, ad rectam BF, & ut velocitas per B, ad velocitatem per R, ita ex supposira motus accelerati juxta spatia decursa definitione, recta BF ad rectam RF, ergo tempus per AR, hoc cafu ad tempus per BO, componeretur ex ratione AF, ad BF, & ex ratione BF, ad RF. esset igitur motus per A R, ad motim per B O, ut reca A F, ad rectam R F: deinde si per spatium R M, fieret motus uniformis juxta gradum velocitatis in O acquisitum, eâdem ratione probabitur motum per R M, ad motum per O V, esse ut recta R F, ad rectam MF: similiter considerando velocitates punctorum N, & V, erit tempus per MN, ad tempus per VX, ut MF, ad MF: denique confiderando velocitates punctorum B, & X, in ukimis spatijs erit tempus per RB, ad tempus per XE, ut NF, ad BF, fed omnes ejusmodi rationes nempe AR, ad RF, RF, ad MF, MF ad NF. N F, ad B F, ex constructione funt exdem.

Ergo tempus omnium motuum per totam A B, ad tempus omnium motuum per totam BC, in utrisque spatijs, ita ut diximus, consideratorum est ut recta AF, ad RF. sive NF, ad BF, sed tempus motus accelerati per AR, est minus tempore motus per AR uniformis juxta velocitatem in R, cum enim à puncto R, usque ad punctum, A, perpetuò ex hypothesi velocitas crescat, ergo à puncto R, ad punctum A, citiùs per motum acceleratum pervenitur, quàm si velocitas acquisita in R, eadem & uniformis usque ad punctum A, perseveraret. Eådem ratione probabitur tempus motus accelerati per RM esse minus tempore motus uniformis per R M, si velocitas ipsius ultimo ipsius spatij M puncto respondeat. Denique constat motum per totam AB, acceleratum, ut fiet hypothefis, minori tempore fieri quam motum alium fictitium ex motibus uniformibus juxta velocitates ultimis fpatiorum A R, R M, M N, NB, punctis respondentes compositum, at contra tempus morus accelerati per BO, est majus tempore motus uniformis per BO, confiderati juxta velocitatem puncti B, quia velocitas à puncto B, ad O, semper crescit in motu accelerato, juxta hypotesin, & minor semper est velocitate, quæ respondet puncto B: unde pari ratiocinio concludetur motum per totam BC, acceleratum, ut fiet hypothesis, majori tempore fieri, quam motum illum sictitium ex motibus uniformibus juxta velocitates primis spatiorum BO, OV, VX, XC, punctis respondences compolitum.

Cum ergo tempus motus accelerati per AB, fit minus tempore motus illius fictitij per candem AB, & contra tempus motus accelerati per BC, fit majus tempore motus illius fictitij per eandem BC, ego minor est ratio temporis motus accelerati per AB, ad tempus motus accelerati per BC, quam temporis motus fictitii per AB, ad tempus motus fictitij per BC: sed ut tempus motus accelerati per AB, ad tempus motus accelerati per B C, ita posumus esse rectam Z ad rectam BF, & ut tempus motus ficitij per AB, ad tempus motus ficitij per BC, ita demonstravimus esse NF, ad BF, ergo minor est ratio rectar Z ad rectam BF, quam rectar NF, ad camdem BF, qued est absurdum, cum rectar Z sit major rectar NF.

Ergo tempus motus accelerati per AB, non est majus tempore motus accelerati per B C. Eâdem facilitate probabimus tempus motus per A B, accelerati non esse minus tempore motus accelerati per B C : fit enim minus , fi fieri potest , crit igitur ut tempus motus per AB, accelerati ad tempus motus accelerati per B C, ita recta minor ipfa B F,ad ipsam BF, esto itaque recta illa minor quam BFG, & sit tempus motus accelerati per AB, ad tempus motus accelerati per BC, ut G, ad rectam BF, & inter rectas BF, CF, exponatur continuè proportionalium feries quarum maxima O F, fit major quam G. Eodem quo usi sumus in superiori demonstrationis parte ratiocinio conferendo spatia in ipía B, inter fimiles proportionales intercepta, cum spatijs BO, OV, VX, XC, mutemus folummodo velocitates uniformes, & fingamus verbi gratia motum per AR. uniformem fieri juxta gradum velocitatis in puncto A acquifita, motum vero uniformem per BO, fieri juxta velocitatem acquifitam in puncto, O & fic in reliquis spatijs in quibus patet omnes velocitates per AB, uniformes augeri, velocitates verò per BC, uniformes minui, contrà id quod in priore demonstrationis parte fuerat usurpatum. Concludetur ut suprà tempus motus hujusmodi uniformis per AR, ad tempus motus uniformis per BO, esse ut recta RF, ad rectam AF, dum enim augentur velocitates, tempora motuum minuuntur: fimiliter tempus motus uniformis per R M, ad tempus motus uniformis per OV, crit ut MF, ad MR : denique tempus motus ficitij illius per AB. ex uniformibus compoliti ad tempus motus fictitij per B C, ex uniformibus pariter compositionit ut RF, ad AF, cum omnes rationes sint cardem, hoc est ut OF, ad BF. per primam propositionem.

Tempus autem motus accelerati per A B, est majus tempore motus illius sictitii ex uniformibus compositi, cum supposucrimus in motibus uniformibus auctas fuisse velocitates, quæ nimirum in hoc casu primis spatiorum AR, RM, &c. punctis respondent; sed & tempus motus accelerati per B C, est minus tempore motus fictitij ex uniformibus compositi, quia hic velocitates minuuntur, & ultimis spatiorum BO, OV, &c. punctis respondent. Ergo major est ratio temporis motus accelerati per BC, quam temporis motus fictitij per A B, ad tempus motus fictitij per B C: sed ut tempus motus accelerati per AB, ad tempus motus accelerati per BC; ita est recta G, ad rectam BF, ex suppositione : ut autem tempus motus sictitij per AB, ad tempus motus fictitij per BC, ita recta OF, ad BF, ex demonstratione; ergo recta G, ad rectam BF. majorem proportionem habet, quam recta OF, ad rectam BF, quod est absurdum, cum recta G, sit minor recta OF, ex constructione: non ergo tempus motus accelerati per AB. est minus tempore motus accelerati per BC, sed nec majus ut supra demonstratum est, ergo est aquale. Eadem ratione patet tempus motus accelerati per CD, aquari tempori motus accelerati per A B, & tempori motus accelerati per B C, & continuatis, si placet, in infinitum rationibus, omnia omninò spatia codem tempore percurri.

| A       | A  |
|---------|----|
| B       | B  |
| — D     | D— |
| P       | F  |
| G       | c  |
| —   — н |    |
| N.      |    |

His politis tertià propolitione mentem Galilei revelamus, aut propolitionis verita-

tem astruimus. Intelligatur motus gravium descendentium à quiete expunço Ausque ad punctum H, verbi gratia, & suponatur, si fieri potest, velocitatem gravis cadentis accelerari juxta rationem spatiorum decursorum, Ponatur motus jam sactus ab A, usque ad H, tempore unius minuti, aut altero quovis tempore determinato, & supponatur motus continuari usque ad punctum K, aio motum per HK, fieri in istanti. Si enim motus per HK, non fiat in instanti, fiet in tempore aliquo determinato, quod per aliquem numerum multiplicatum excedet tempus in decurfu spatij AH insumptum. Ponatur numerus multiplicans 5. ita ut tempus motus per HK, quinquies sumptum eccedat tempus motus per AH, rectis KA, HA, sumatur tertia proportionalis GA, & toties continuetur proportionalium feries, donec spatiorum interceptorum numerus excedat numerum quinque: fiant ergo ex proportionalibus continüatis fex, verbi gratia, spatia ultra punctum H, quæ sint HG, GF, FE, ED, DE, CB, ergo tempus motus per H G, per præcedentem est æquale tempori motus per HK, similiter tempus motus per G F, est æquale tempori motus per H K. motus per totam HB, fiet in tempore quod ad tempus per HK, crit sextuplum. At tempus temporis per H K, quintuplum est majus tempore motus per A H, ergo à fortiori tempus motus per H B, tempore motus per totam H A, est majus, quod est absurdum. Ergo vera remanet Galilei illatio quamvis eam ipse non demonftrarit.

Hæc breviter & familiariter, Clarissime Gassende, scripsimus, ne tibi imposterùm faceslat negotium aut Cazræus, aut quivis alius Galilei adversarius, & in immensum excrescant volumina, quæ unica demonstratione, vel fatentibus ipsis authoribus aut destruentur, aut inutilia & superslua efficientur. Vale.

### 

#### Lettre de Monsieur Gassendi à Monsieur de \*\*\*\*

# Monsieur,

Il y a déja quelque temps que Monsieur le President de Donneville s'étant donné la peine de mevenir voir,me laissa un écrit de Monsieur de Fermat touchant l'accroissement de vîtesse que je n'ay point eu l'honneur de le revoir dépuis, & que je ne s'ay point fon logis pour le luy pouvoir rendre, & que d'ailleurs il me simble qu'il me dit en passant qu'il avoit charge de vous le remettre aprés qu'il me l'auroit monstré, je me suis advisé de vous l'envoyer sans plus attendre, avec les treshumbles remerciemens que je dois à mondit sieur de Fermat de la bonté qu'il a cüe de m'en donner la communication. Il seroit supersul de, vous dire, combien j'en suis satisfait, puisque comme vous sçavés mieux que tout autre rien ne peut partit d'une telle main qui ne soit parfait en tout point. Je suis, &c.

#### 

Lettera del Signor Benedetto Castelli Abbate di Verona, al Signor di \*\*\*\*

LL.MO ED ECC.MO SIG.RE

Ho Letti i pensieri sottilissimi del Sig. di Fermat intorno al centro di gravità, e confesso liberamente che mi sono parsi belli, & degni di quello sublime intelletto, che mi fu celebrato con alta lode dal Signor di Beaugrand, quando passò per Roma, e voglio credere che ne habbia affoluta dimostratione; e perche il Sig.re di Beaugrand mi disse di havere dimostrata una simile propositione, cioè, che il medesimo grave posto in diverse lontananze dal centro della terra pesava inegualmente, e che il peso al peso era come la distanza alla distanza dal centro della terrra, io mi applicai à pensare à questa materia, e pretesi allhora di havere ritrovata la dimostratione, mà dopo essendo mi state promosse alcune difficoltà, mi raffreddai in questa specolatione : mi ricordo però che ancor io ne deducevo la medefima confequenza, che deduce ancora il Signor di Fermat, cioè, che il grave che haverà il fuo centro di gravità col centro della terra non haverà peso alcuno : e di più che la terra tutta non ha peso : e in oltre ne cavai, che descendendo un grave verso il centro della terra non solo và mutando peso di momento in momento, ma (cosa che puo parere più marauigliosa) il suo centro di gravità si va continuamente movendo nella mole di esso grave s di più che un grave di qualfivoglia figura che fi mova in fe medefimo circolarmente pure va continuamente mutando il suo centro di gravità : e per tanto facilmente concorro con il Sigr. di Fermat, ché il centro di gravità non sia in natura tale quale l'hanno descritto comunemente i Mechanici : e se io credessi che le mie debolezze potessero esser care al Signor di Fermat, gli ne mandarei una copia, non solo per ricevere documenti da S. Sig, ria Ill.ma, ma per fare acquisto di un tale e tanto padrone, al quale prego V. S. J. dedicarmi servitore di fingolare devotione, e li bacio le mani.

#### 

Polyznum tibi tuum, Vir Clarissime, mitto, sed observanda in eo quadam suppeditat codex manuscriptus optima nota auctorum rei militaris hactenus ineditorum quem penes me habeo; apud eum collectionem quamdam pracceptorum & monitorum militarium inveni sub nomine suppeditario, cujus auctorem licet manuscriptus non detegat, colligo tamen ex glossario Gracobarbaro Meursij, eum este Heronem, non illum quidem Alexandrinum cujus spiritalia & alia quadam opuscula extant, & qui antiquo, hoc est, optimo zvo, Grace seripsit, sed alium posterioris zvi, quod pleraque ipsius vocabula Gracobarbara satis innuunt; utrumque, attaem mempe & nomen auctoris, confirmat Meursius in voce surrectionus ubi citantur sequentia Heronis verba in supuescasi, discosa yis site sursit si end deparate divisi si su surrectiona, hac enim verba cum in meo manuscripto desint, si end deparate divisi si su surrectiona, hac enim verba cum in meo manuscripto desint, si emplis vero quo hac scribebantur & quo voces deparate & surrectiona in usu crant, ultra septingentos plus minùs annos non videtur excurrere;

hoc autem @apteCoon traCtatu, pleraque Polyxni stratagemata suppresso authoris nomine alijs sape verbis reseruntur, quandoque & ijsslem, unde ampla emergit emendationum & notarum criticarum penus; celebriores aliquot tibi, vel si mavis doctis om-

nibus, tuo nomine jure repræsentationis libenter exhibeo.

Cleomenis stratagema nartatur lib. 1. Polyani pag. 20. editionis Tornasiana sequentibus verbis, κοιρώσε Αγράκε επολίμει εξ είτες επολίμει ο, είτες επολίμει ο, είτες επολίμει ος είτες επολίμει είτες επολίμει είτες επολίμει επολίμε επολίμει επολίμε επολίμε επολίμε επολίμε επολίμε επολίμε επο

Themistoclis stratagema, codem libro pag. 44. resertur hoc modo, 6:44000 mil siene Eiste enquazionen, inheven rois Einen telazionen in vi ringes, a este i inter i ditua muira pariuerra in tie variua, rimu dragnurandune sannui impartes duris isunistate, corrigendum ex

manuscripto ekasivare, quam este veram lectionem innuit sensus. Agelilai stratagema occurrit lib. 20, pag. 86. A') othaeO, ait ille, és Kosousile A'Insales ivil... RUPP, B') land tre, of mulipus sivyares ins the rush till A'Insale, i & septinates ide dutas of 25 Chause.

το amiras, os des un σρακερον συμπλίεισθαι τοις έξ amoreias μαχριώνοις, ibi loco vocis Adnraius

reponendum ex manuscripto obsais.

Aliud Agessiai stratagema resert Polyanus codem libro pag. 103. A'paina@ is tall parquessiat sign i manusus rit pabrea brasile signalia signalia manusus rit pabrea brasile signalia sig

Clearchi stratagema natratur libro eod. pag. 110. his verbis, Kašarže v o općas, vuz.

zupriš pičas to epārupa satuajučavo, o o zapis Jenne, o i vivusle vidap bēpuče, pašis iepēs ari
zapas, o o arazā despeļtava, o o arazā jenne vidatag lis epastras galapsvim vid vuzliverā pičas.

Verba quadam hie sipplenda ex manuscripto, quar tamen videtur in suo codice vidisse interpres Latinus, licet desint in editione gracā Tornassi, sunt autem sequentia,

zu virus arradorasso dramāšisses pā rapassiņum. Atque ita desserunt exilire ac pertur
bari.

Perdicca stratagema sequens segitur libro 4- pag. 114. Πισθικε Τλλητικ κά πελείνων πελιαβείνε ταιδιά κελεί κένει κάτεινε κάτε

reversus nuntiaret Illyrios redemptoria munera non accepturos, & hic est verus senfus stratagematis, quem Hero aliis verbis, secundim hanc quæ est vera & germana interpretatio, expressi in manuscripto his verbis, immolose Tolkier, maisonuam Tira केंद्र क्यूर्वक्षण्य देविनीय अंत कार कार्याका हामहीर देश को कार्यामाना देविरहांत्रकारित एकं वेसाधानुवादान त्या देवह प्रदूर्वीसंग्रहार בוצעות בדבר ב שסגוווים דו.

Alexandri stratagema refertur etiam lib. 4. pag. 248. verbis sequentibus, Arilgers, @ Dagnio Sparawestas pinner, Saylenga wie Manetone elener. Le eggis jonete var Hepour de jou untrantes rais zegolo diargifere run yar, no de il oakmy & imonunea mit de ..... Maxidores unes imolesas, oi Α Πίρται σχύμα προπινώσεως ίδεντες , την πρός του πόλεμον έρμην εξέλυσαν κή ταϊς γνώμαις έχινονίο μαλαnarrejoi. Dagei G 3 caufgivro zui caifget ur, or auage nearur m of Manidores Soo to ourfnuan rife odemm G avambicartes frunder que abben vois monquois z' vie canama fecartes is puper irgamere.

Hoc loco desunt quædam verba post vocem nin, quæ supplenda ex manuscripto ubi narratio est integra & elegans; lacuna itaque ex co sic replenda, கி மு சமும் மீக்-

Spriag mir moremous mportablere.

Pammenis stratagema tale proponitur libro 5. pag. 385. Пациятия выгля вучация To theirus Inangleis emules duremonos es to tur monemus sentomolos, o de ouranua emualies nysene to Παμώνει , ο β νυκτος επιθέμει G τοις πολεμίοις , πολλάς αυτών φθείςας διεξιπτώσατο αυτις συνθημα, τοίς de ne ampila progitur co exiter ter dineier un Surauirais dis te ourdinat .

Hic addenda ex manuscripto post verbum autos sequentia, autos mir si o rete stalos देशाधारण में मार्राव्याण परे वर्णशिव्या , extirois की बेमाहांब की के पर्व वसर्वास में एमपारेट प्रवाहीर्वाण पार विशेषा है

τει πιλεμίει, τον πολεμίων το σύνθημα άπεκρινομένων.

Pompisci stratagema refertur lib. 5. pag. 402. Портить . фолеция порт , ini pir тог шол-रे मेर कि क्षेत्र हैं दिश्या पढ़े करूरमांड देखांराजार, देनों तो तारावर देख जणहरू होंड . . . में कों रेसार्विप्रवाद बेसर् खरीया परि पात्रक पर्वतक व्यवस्थापुर , को ने देव पान मांत्रका के निवा देव के किया है किया के निवा प्रकार के निवा प्रका εμαθεν, τès πκονται πολλès ἐπιθίμαν⊕ Τès meiçes ἀυΤών έχειρώσατο.

Vox outros quæ hic vulgò legitur, corrigenda ex manuscripto & loco illius reponendum ouraxuise quod ex conjectura viderat Casaubonus ut patet ex ipsius notis.

Alexandri Pherenfis stratagema refertur lib. 6. pag. 426. A'nigarde @ Пагодиот полидать-प 🕒 Acadins meds anasae mis A Tlieds vans eareens raupagir i Jaseor, diénember ini aigitor runtup, &c. legendum este, isi diesth, ut vult Casaubonus in notis, confirmat codex manuscriptus ubi legitur Sia mage Ganagie, quæ verba idem sonant.

Cyri stratagema narrat Polyanus lib. 70. pag. 477. his verbis, Koro Middie Saražajur Ergir úrlike; jun if Nipour al yoraliat si, ra riung bene de Navaryadus d'ablathur que Tabka ovsifie, valur juyye ai Nipour, ai th'ibre ra riura si rie yoraliau, vachistis a' dofar dar , n' res Mindes alaxles dimentar restauros , viene mengume conencue, dis juncil. Kupor apès aurès de-

Ans dentiras magas.

Hîc loco vocis matirles corrigendum ex manuscripto συμπαθέτλε, quæ vox itidem restituenda in stratagemate Apollodori pag. 435. manuscriptus noster ex quo coniicimus vocem ad boles mutandam in supradorles verbis sequentibus rem narrat & stratagema Polyani exprimit, si & sugrading virus successor, &c. vox autem illa melius authoris sensui respondet quam n vahirlis vt legen m censuit Casaubonus.

Darii stratagema narratur lib. 7. pag. 489. hoc modo. Δαρίί@ imaium Σάκκαι τριχό δικpulivers , quar ingarnor quigat , vor de Dannor l'hornor res idillat n'y vor norque n'y ra orna decidente reis Tieres &c. hîcloco vocis igolus qua est corrupta in editione Tornasii, legendum ex

manuscripto dragetirlar.

Scipionis continentiæ exemplum laude dignissimum refertur lib. 8. pag. 568. sequentibus verbis, Eximus depodaulos natur de l'Espla mour deiriones, di el coraquel magilirer maper redder imsegnus Homar, ror marien durfie avaferirae exastralo aurif rer Jugarien, qu' 5 buen mooupisal @ , 6 3 2 raula cunzacisalo, medies cura intellirat to then , &c. ibi vulgo legitur cusaquod interpres vertit captivorum ductores, sed legendum ex manuscripto, τυμεαρογί, hocest virginum ductores, que correctio & verissima, & elegantissima, ut nullus supersit dubitandi locus.

Plura adjungerem, sed seriis jam desinentibus quarum beneficio otium suppetebat,

finem quoque huic magentonin magentoni imponimus. Vale & me ama.

# 南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南 VIR O CLAR ISSIMO D. DE PELLISSON Libellorum Supplicum Magistro.

Samuel de Fermat.

S. P.

Riticas observationes quas mihi nuper missiti, vir clarissime, sepius legi non sine voluptate & admitationes in illis enim ingenii, judicii, & dostrinæ dotes quas inte jamptidem suspicimus ubique elucent: nihil autem invenire possim quod tanti muneris vice tibi referam, nisi commodum egestati meæ succurrerent variæ lectiones quas vir tibi singulari conjunctus amicitià, cujus mihi jucunda semper est recordatio, margini apposint quorumdam librorum quos sedulo pervoluedar, & quorum pleraque loca, sed sist aesper, emendavits seis enim quam præcoci ille ubertate florum amænitatem sructuum maturitati junxesit, nec me latet quantà ipse siducià suas exercitationes solitus sit in tuum sinum essundere; licet autem omnes sista quas excerpsi emendationes, vel parentis mei conjectura, tibi novitatis gratià non commendentur, illas tamen, quæ tua est comitas, te benignà manu suscepturum non dubito.

Theonem Sinyinæum, ne te diutius morer, vir claristime, nosti, auctorem operis illius cui titulus võr või masmalusti partium iti võir või Inalime airõpvari, quod prodromi instat est aut isagoges Philosophiæ Platonicæ, quæ nemini Geometria non initiato patebat: illud opus edidit Lutetiæ anno 1644. Ismael Bullialdus vir doctissimus & Latinitate donatum elegantibus nosis illustravit; sed non omnibus illust mendis purgaste videtur, ut aliquot, ni fallor, exemplis, quæ sequuntur, planum siet.

Primum occurrit pag. 78. illius operis ubi de afquorlas & oupquorlas agit : locum illum exscribere non piget, ipsa enim series emendationis procul dubio necessitatem, & veritatem oftendet; ra yeaupara, ait ille , covai redrai eiri ni Saigerel zui inageau, & inferius, ra di Aussuara in rus chopper linnes manie qual elos meirau na diapenna na supendais, huic voci dagenzai afterifcus in margine respondet cum voce dagelai, at hic reponenda bis videtur vox abagerol loco to dagerol & dagerol, legendum nempe geaquara parzi ist adapilei, idque confirmat Manuel Bryennius cap. 1. lib. 2. 'Afwerier : legendum præterea sograr cinret maur curai in mela adageloi, & hæc quoque lectio confirmatur verbis ejusdem Bryennii lib. 1. cap. 3. ubi dicit #867 @ 18 deze deuniag dis i unvas कर बेहारीयाँ, को कामधीर कोड प्रवासमाड, समें को परेंग कर शहर , punctum , vero & instans funt adagerd & consequenter eline adagerds, non dividendi vim habens, ut uvit interpres Latinus : nec immerito Bacchius Senior in introductione artis musica quastioni illi ว่า รัง เร่าง เหม่วยรอง รถึง แหลดใจแห่งมา, respondet, เรื่อง G, quem non tantum เหม่วยรอง, sed etiam สังเอง esse docet antiquæ musicæ celeberrinus auctor Aristides Quintilianus lib. r. de Musica, arque ita authoritas æque ac ratio suffragatur huic emendationi, quæ sit unius tantum litteræ mutatione. Minima quoque mutatione alia fit codem capite licet minoris momenti correctio, ubi vulgo male legitur, onti nal tes Tubappines, legendum scilicet, pari, ut apud Bryennium xiyun. Paulo inferius ubi legitur awornxiira i offing βραλίας δ' Ragis, καὶ σφοδράς μέν μείζων έχω, έρξημε δ' μυχές, legendum videtur έργμαίας. & Bryennii authoritate confirmatur.

Atque

Atque harum probatio lectionum desumi potest, in the self will pursuit in the lection of the self will pursuit in the lection of the self will be self with the self will be self with the self will be self unit to the self with the self unit to the self with the self unit to the

Nec filentio prætermittenda est elegantissima, & audacter dicam, certissima alterius loci ejustem Theonis emendatio paginā 164. ubi de octonario loquitur: referius loj vētus inscriptio quam in columna Ægyptiaca reperint tradidit Evander hoc modo, spectiale adram continua Ægyptiaca reperint tradidit Evander hoc modo, spectiale adram continua enviada vi tari bis overticus; id est, ut vertit Bullialdus, antiquissimos omnium Rex Ostris dis immortalibus Spiritus; & Coelo, Soli, & Lung, & terra, & Noci, & Dici, & pațri corum quæ sunt quæque sutura sunt, prædicabo memoriam magnificentiæ ordinis vitæ ejus: mendosum procul dubio in hac inscriptione illud EPOTE, & hanc lectionem si retinea quis inde sensus continua 
Per quem genus omne animantum Concipitur, visitque exortum lumina Solis.

Apud Iulium Frontinum de aquæducitibus Romæ pag. 106. editionis Plantinianæ, vulgo fic legitur: in vicenarià fictulà, quæ in confinio utriusque rationis posita est, utrique rationi penè congruit. Nam habet secundùm eam computationem, quæ interjacentibus modulis servanda est in diametro quadrantes viginti: còm diametri ejussem digiti quinque sint, & secundòm corum modulorum rationem qui sequantur ad eam, habet digitorum quadratorum ex gnomoniis viginti. His procul dubio legendum non ad eam, sed aream: cujus emendationis ratio ex supputatione geometrica ducitur.

Eâdem etiam pagină legitur, centenaria autem & centenum vicenum, quibus affidue accipiunt, non minuuntur, sed augentur, Nec usu frequens est videtur legendum Cen, idest centenaria, loco vocis illius Nec, litteris scilicet ordine inverso accipiendis, cum fortasse in manuscripto repertum suerit Cen, hoc est centenaria, quod stanscriptor transposuit & legendum Nec, particulă sensui magis, ut videbatur, accommodată perperam existimavit.

His emendationibus unam aut alteram duotum infignium locorum addam, quotum primus elt apud Sextum Empyricum, alter apud Athenaum: Sextus ille lib. 1. Pyrrhoniarum hypotyposeon pag. 12. ostendere conatur quam variæ sint pro diversitate æxtaum Phantasia, & & 3 rae index, inquit, fri è davis dip mis pis fyene logges ineu dessi, mis 3 davis, ris 4 davis, ris 4 davis, ris 4 davis, ris 4 davis, ris 5 davis, ris 5 davis, ris 6 davis, ris 7 davis, ris

Nunc ad Athenzi locum transcos quis autem urbanissimi illius scriptoris sales varià conditos eruditione ignorat? Et si quid in co frigidum aut inficerum occurrar, quis ibi mendum subesse non suspicetur? Suspecta igitur ent lectio loci illius in quo hic audot lib. 12. loquirur de depravatis Alcibiadis moribus, qui locus si uvlgatam lectionem

retineas ipso forsan Alcibiade depravatior erit : Athenzi verba hæc sunt, Auria, 3 8 julae (a) The προβο αυτό κόρος que're, κικαλεσωστο 30 αυτή 'Αξίνησε ης 'Ακαιδιάδου είν Εκλέσταστο το χρήμαι ός 'Αξίλης Νο είν'ι Μαθοτράμα του 'Αξίλης Νο είν'ι Μαθοτράμα του 'Αξίλης Νο είν'ι Μαθοτράμα του 'Αξίλης Αξίλης Αξίλης Το Ακαιδιάδου Το Ακαιδι That ar 1) Soparies, at 3 A'Einger A'nutriade: error hic procul dubio in voce illa gorongimo, &c legendum goronilar hoc est concubuerunt , atque ita si falsa Xynoccipe deleatur, & sola supersit illa duobus nupta Medontias, portentose istorum iuvenum libidinis novitati nihil detrahetur; veritas autem istius emendationis satis per se patet, & ex ipsa loci serie elici potest, in quo illud Nobra alioqui supervacaneum forer, nec jam amplius ambigua proles; ratio igitur illius correctionis in promptu est, cui ejusdem Athenxi accedit authoritas, is enim lib. 13. iterum de Alcibiade loquitur hoc modo. Medbertides gur tile A'Gudwills it annie ergete und mederat eie Ebbiervollor our 'Attoge de ur burg & afac sparie, is enol Ausiag & falug is to to the days, xai raums incisioners aus, id eft ut interpretatur Dalechampius, Medontidem Abydenam auditione tantum ille amare coepit, & imprimis charam habuit, eam tamen cum Hellespontum navibus adlisset, Axiocho navigationis comiti, & pulchritudinis ipsius amatori, ut inquit Lysias in oratione quam contra eum scripsit, utendam dedit : ibi autem fictitiæ Xynoceipes nulla mentio, & illud ixorromon zque ac Evroxuino communes Alcibiadis, & Asiochi amores fuiffe fatis arguir.

Sed ab isforum juvenum voluptate oculos avertamus, & cam quæ ex studiorum societare percipitur, puriorem & diuturniorem, summumque adversorum solatium litereas esse sesse ses

spatiari voluisset : Vale & me ama.





# CEDE DEO; SEU CHRISTUS MORIENS

D. Petri de Fermat Carmen amwbaum ad D. Balzacum.



BSTUPUIT totiesque elusum mentis acumen Dedidicit vanos veris præserre colores Luminibus. Quid bella moves, deteaque pridem Numina præstigiis linguæ solertis adumbras Inselix ratio? Num te simulachra tot annis

Desita, & imbelles Divûm sub imagine formæ Fallaci cinxere metu? Num te oftia Ditis Aut flygiæ remorantur aquæ, Elysiive recessus, Et quidquid credi voluit Dijs æqua potestas? Perge tamen quò te securo tramite ducunt Balzaco præcunte viæ, nec inertia dudùm Fatidiez responsa Dez, quercusve silentes Dodonæ, aut taciti venerare oracula Phoebi; Cede Deo. Cessit veterum numerosa propago Cœlicolûm: Deus eece Deus, quem prona parentem Agnoscit natura suum, cui terra, salumque Paret, & edomitæ fatalia flabra procellæ, Submittuntque ipsæ jam non sua murmura nubes. Hic puro fulgore micans, de lumine lumen Dum traheret, Deus unus erat, natusque supremi Æterna æternum manans de mente parentis Assumplit veros moritura carnis amichus, Si qua forte queat mortalia flectere corda, Tantillumque animis extundere possit amorem. At postquam summi tandem mandata parentis Horrendo facrum caput objecere furori, Humanas mœrenti animo depromere voces Cœpit, & insolito succussus membra fragore; Omnipotens, si nondùm orbem mala nostra piarunt, Et placet infandum pænæ genus, en, ait, adfum Victima, lethiferoque libens succedo dolori. Cerne tamen sudore maders & sanguine corpus; Et si nulla super nostræ tibi cura salutis, At saltem solare animum non digna ferentem. Dixit & humentes oculos ad fydera tollens, Quas non ille preces, que non suspiria fudit Anxius zrumnisque gravis, tua, rector Olympi;

Dum fatagit, mentemque futuræ accingere pugnæ Sponte parat? Coclo intereà demissus ab alto Aliger, ut varios animi componeret æstus, Improvifus adelt, ceciditque repente fragorum Turba minax, auctæque superno robore vires Despectant longe poenas, nondumque paratæ Incubuere Cruci: nam cur, supreme, moraris Rector, ait, cur me per tanta pericula vectum Sistis, inexpletoque obices opponis amori? Dixerat, humanisque iterum succumbere curis Visa caro, tristes agitant præcordia motus, Necdum securo gressu vestigia ponit. Hæc inter dubiæ mentis certamina totam Noctem orat, focios altus fopor urget inertes, Quos decuit vigiles oranti impendere curas. Heu pavidæ mentes, si nec cœlestia tangunt, Nec veræ virtutis honos, hoc munere faltem Defungi jurata fides, juffumque magiftri Debuit una sequi ; sed jam strepit undique murmur, Et segni tenebras abrumpunt lumine tædæ; Quò se cumque seret, jam vis inimica propinquat, Fictaque adorantis species, verique dolores Non procul. Infaulti randem fub pondere ligni Deficit, affixusque cruci, jam verbera passus, Jam spinas, laceros spargens tormenta per artus, Nempe urgebat amor, nostræque cupido salutis, Humanam egressus sortem, mortique tremendus Dum fieret morti propior, fremitusque, minasque, Et conjuratæ spernens convicia turbæ, Degeneri vitam populo pacemque precatur, Nec, quas ipse tulit pænas, tortoribus optat. Et jam finis erat, violataque pectora puri Muricis undantes spargebant undique rivos. Ncc tamen imbelli subiit fata ultima mente; Quin magis affurgens, divinaque lumina, Cœlo Sic propior, vocemque sonoram ad sydera tollens, Summe Deus, quid me moribundum deseris, & jam Semianimem, populique tuoque furore fatigas? Sat tibi, sat mundo dedimus, finitaque dudum Singula præscriptas habuere oracula metas. Sic fatur moriens, clataque lumina rursum Figit humi, nec jam Cœlum spectare facultas Ulla datur, cecidere animi, marcentiaque ora Æthereo vocem extremam fudere parenti: Hanc tibi , summe parens , animam commendo, nec ultra Profiliit, vitamque simul cum voce reliquit. Haud fecus extremo videas spiramine lychnum Ingentem nifu valido producere lucem, Et sursum elatas, iterum subsidere flammas, Donec anhelanti similem circumfluus humor Deferit, & denfæ subeunt fuliginis undæ:

Debilis intereà visa est scintilla per umbras Semianimes attis miscere vaporibus ignes, Deficiunt tandem & vano conamine sursum Evecti, aternis noctis conduntur in umbris. Nec tamen aterna claudent tua lumina noctes, Nate Deo, veram referet lux tertia lucem, Et majora dabit renovato lumina mundo. Quò me, quò, Balzace, rapis? juvat ire per altum Exemplo quocúnque tuo me musa vocarit, Exiguo sine te vix suffectura labori; Scilicet optati venient tanto Auspice versus, Et quo Pierij frueris super ardua montis Editus, hoc olim sorsan potietur honore Balzaco proles non inficianda parenti.













